













## HISTOIRE

DU
TRAITÉ DE PAIX
DE S

PYRÉNÉES.
TOME SECOND.



## HISTOIRE

DES

NÉGOCIATIONS:

ET DU

TRAITÉ DE PAIX

DES

PYRÉNÉES:

TOME SECOND



A AMSTERDAM,

Chez Guy, Libraire;

Et se trouve A PARIS;

Chez Briasson, Libraire, rue S. Jacques.

M, DCC. L.

C

ADAMS164.14



## NÉGOCIATION

Du Cardinal Mazarin & de Dom Louis de Haro dans l'Isle des Phaisans.



Uoique les intérêts de la France & de l'Espagne parussent sixés par les préliminaires, le Cardinal Mazarin, & Dom Louis

1659

de Haro n'hésiterent pas de les soûmettre à un nouvel examen. Ils vouloient avoir seuls la gloire d'une négociation aussi célébre. Dom
Louis croyoit que son Maître devoit emporter facilement tout ce
qu'il prétendoit, depuis qu'il s'étoit déterminé à donner l'Insante,
à Louis XIV. le Cardinal Mazarin
se slatoit que l'on donneroit à
l'Insante pour sa dot les PaysBas, ou la Franche-Comté. Leur
espérance sut vaine.

Tome Second. Hhvj

370 Histoire des Négociations;

La premiere conférence se tint le 13. Août 1659. elle commença par les intérêts de M. le Prince. Dom Louis étoit irrité de ce que Pimentel avoit consenti à dépouiller M. le Prince de sa Charge & de ses Gouvernemens; cet objet lui paroissoit intéressant pour la gloire du Roi d'Espagne, & pour l'honneur de sa propre négociation; il demanda que l'on rendît à M. le Prince tout ce qu'il possédoit avant la guerre. Le Cardinal Mazarin répondit que le Roi son Maître ne pouvoit, &ne devoit faire en faveur de M. le Prince que ce qui avoit été réglé avec Pimentel, Alors Dom Louis pour se concilier le Ministre de France, parla du mariage du Roi avec l'Infante sans aucune équivoque, & comme d'un évenement qui devoit unir à jamais les deux Nations. Le Cardinal reçut avec plaisir les assurances qu'on lui donnoit sur ce mariage; cependant il parut inébranlable sur les intérêts de M. le Prince; & dans la dépêche qu'il fit au Roi, pour lui rendre compte de la premiere conférence

1659.

du Traité de Paix des Pyrén. 371 il dit qu'il croyoit avoir reconnu, aux discours de Dom Louis, que les Espagnols, par vanité, paroissoient vouloir donner de grandes récompenses à M. le Prince, mais qu'ils desiroient de n'être pas pris au mot; qu'il n'y avoit aucun inconvénient à leur permettre de donner à M. le Prince de l'argent & des Terres qui pussent l'indemniser de la perte de sa Charge & de ses Gou-vernemens; ou si l'Espagne s'obstinoit à demander pour M. le Prince la Charge de Grand-Maître, & un Gouvernement tel que celui de Bourgogne, ou de Berry, la France pourroit demander en échange quelque place considérable, tel que Cambrai & le Cambresis, ou Arras, S. Omer, Avenne, Charlemont, Philippeville, Marienbourg: la conjecture du Cardinal fut exactement vraie.

La premiere conférence se passa ainsi en discours généraux; l'on convint que M. de Lyonne assisteroit aux conférences avec le Cardinal Mazarin; que Dom Antonio Pimentel & Dom Pedro Coloma, Se-

372 Histoire des Négociations;

1659.

crétaire d'Etat y suivroient Dom Louis, & que M. de Lyonne travailleroit après les conférences avec Dom Coloma pour rédiger les articles qui auroient été arrêtés. Ce choix mortifia Pimentel, qui avoit espéré d'achever la négociation qu'il avoit commencée. Le Cardinal auroit souhaité que l'on donnât la préférence à Pimentel; cependant il dissimula dans la crainte de le rendre suspect, & parce qu'il devoit être indifférent à la France que l'Espagne se servit de l'un ou de l'autre de ces Ministres.

Dans la seconde conférence, on forma le projet du préambule du traité de paix; & quoique le Pape eût desiré avec empressement d'être choisi pour Médiateur entre les deux Couronnes, il sut décidé que l'on ne parleroit point de sa médiation, qui n'avoit point influé sur ce traité, & qu'on laisseroit aux Rois de France & d'Espagne la gloire de s'être déterminés eux-mêmes à la paix. M. de Lyonne & Dom Colo. ma furent chargés de rédiger les articles du contrat de mariage : mais

du Traité de Paix des Pyrén. 373 il y eut de l'embarras pour fixer le . tems de la célébration. Les conférences avoient été ouvertes le 13. du mois d'Août; il falloit du tems pour achever le traité; on ne pouvoit se dispenser d'envoyer à Madrid un Ambassadeur pour demander l'Infante, & il étoit difficile que tout fût fini avant l'hyver. Pour abréger, le Cardinal proposa de se charger de la demande de l'Infante ; qu'il auroit ordre de son Maître d'aller jusqu'à Madrid, qu'il entreroit en Espagne, & que Philip-pe IV. envoieroit à sa rencontre pour le dispenser d'achever le voyage. Dom Louis n'approuva pas cet expédient; il dit que le Conseil d'Espagne vouloit que la demande de l'Infante fût faite avec solemnité; que les apparences étoient né-cessaires dans des occasions aussi importantes; que l'Ambassadeur François chargé de la demande, pouvoit aller à Madrid en poste, & que ce parti le dispenseroit de faire des préparatifs pour lesquels on n'avoit pas assez de tems. Ce sut en effet le parti que l'on prit; l'Ambaf374 Histoire des Négociations, fade en fut plus singuliere, & elle

1659. n'en fut pas moins brillante.

Dom Louis fit un nouvel effort en faveur de M. le Prince. Il représenta qu'il étoit bien dur au Roi d'Espagne de ne pouvoir donner à ce Prince des récompenses proportionnées aux fervices qu'il avoit rendus, & aux Dignités qu'il perdoit en France; qu'on lui avoit promis par un traité particulier de ne jamais faire la paix qu'il ne fût ré-tabli dans tout ce qu'il avoit, lors-qu'il passa au service du Roi d'Espagne. Le Cardinal répondit à Dom Louis, que s'il vouloit prendre la peine de rédiger ces raisons par écrit, lui Cardinal les signeroit comme les raisons les plus pressantes, pour déterminer le Roi de France à ne point acquiescer à ce que le Roi d'Espagne vouloit faire en faveur de M. le Prince. Il ajoûta qu'il y auroit une imprudence extrème à se sier aux protestations que faisoit M le Prince, de vouloir servir fon Maître avec zele & avec fidélité; qu'au reste il promettoit d'engager le Roi, non-seulement

& du Traite de Paix des Pyrén. 375 à rétablir M. le Prince dans toutes. ses Dignités, mais encore à lui donner des places fortes en échange de celles qu'on lui avoit prises, & dont on avoit rasé les Fortifications; à remettre même au Roi d'Espagne toutes les conquêtes que la France avoit faites, pourvû que le Roi d'Espagne s'obligeat à laisser tranquile le Roi de Portugal, & à finir ainsi la guerre de tous côtés: c'étoit dire au Ministre Espagnol que le Roi de France n'étoit pas plus disposé à rétablir M, le Prince dans sa Charge & dans ses Gouvernemens, que le Roi d'Espagne à reconnoître le Duc de Bragance pour Roi de Portugal. Dom Louis voulut établir une grande disférence entre le Duc de Bragance & M. le Prince, le Cardinal l'interrompit, & lui dit, oui, il y a une différence extrème en ce que le Duc de Bragance possede plusieurs Royaumes, & que M. le Prince est dépouillé de tout, & à juste titre. Dom Louis mit en parallele les grands avantages que le Roi de France recueilloit par ce traité avec le facrifice médiocre 376 Histoire des Négociations,

1659.

qu'on lui demandoit, pour la satisfaction de M. le Prince; le Cardinal dit que son Maître sacrissoit à la paix les intérêts du Portugal, qui étoient chers à la France, & qu'elle voudroit racheter par la cession de toutes ses conquêtes; qu'après un facrissice aussi important, il ne falloit pas en demander d'autres.

Le nommé Lenet étoit chargé des intérêts de M. le Prince; il vit Dom Louis au sortir de sa seconde conférence, & il trouva ce Ministre absolument découragé sur les prétentions de M. le Prince. Comment espérer de ramener le Cardinal fur un objet aussi important? Comment répondre à l'offre que la France faisoit de rendre tout à M. le Prince, si on vouloit laisser au Roi de Portugal tout ce qu'il possédoit ? Comment même ofer insister davantage sur une demande qui étoit injuste; puisqu'il s'agissoit d'obliger la France qui faisoit la paix avec cette supériorité que donnent les conquêtes, à rétablir parfaitement un Sujet rébelle, & à le voir rentrer dans le Royaume plus grand qu'il n'étoit

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 377 n'étoit avant sa révolte, par les récompensés que l'Espagne vouloit lui donner? Lenet n'oublia rien pour ranimer le courage de Dom Louis; il avoit affaire à un Ministre d'un caractere lent & timide, qui avoit senti dans les premieres conférences la supériorité que le Cardinal Mazarin avoit sur lui, & qui étoit surpris que l'on ofât lui refuser quelque chose après la déclaration qu'il avoit faite que le Roi d'Espagne consentoit à donner l'Infante au Roi de France. Lenet lui persuada enfin qu'ilfalloit demeurer ferme sur les intérêts de M. le Prince; que la France accorderoit tout ce que l'on demandoit plutôt que de rompre la paix; que si l'Espagne étoit réduite à continuer la guerre, tout changeroit de face; que l'Angleterre se déclareroit en sa faveur; que l'on pouvoit exciter en France des troubles plus dangereux que les premiers, & que le Cardinal craignoit avec raison d'être disgracié, s'il ne se hâtoit de consommer la paix. Ces discours toucherent Dom Louis; il voulut enlever 378 Histoire des Négociations,

1659.

par importunité ce qu'il n'espérois pas de persuader; mais il crut qu'il étoit à propos que M. le Prince sit d'abord quelque démarche capable de slater personnellement le Cardinal. Ce Prince sit assure le Ministre de France qu'il avoit une grande passion d'obtenir son amitié, qu'il la regardoit comme la meilleure place de sûreté qu'on pût lui donner; qu'il le prioit d'agréer qu'il vînt aux consérences, accompagné seulement de deux Gentilshommes, & que sûrement ils ne se sépareroient qu'avec une satisfaction réciproque.

Dom Louis s'étoit chargé de cette proposition; le Cardinal qui ne pouvoit ignorer qu'il avoit été jusques-là l'objet de la haine & de la jalousie de M. le Prince, reçut ces avances avec hauteur. Il offrit en apparence son amitié à M. le Prince, s'il rendoit au Roi tout ce qu'il lui devoit; mais il resusa absolument de voir ce Prince aux consérences; & pour engager Dom Louis à ne pas insister sur cetre entrevûe, il lui prédit que ce Prince l'embar-

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 379 tasseroit lui-même par sa présence & par ses sollicitations. Dom Louis fe rendit à cet égard; mais il demanda au Cardinal si le Roi de France n'approuveroit pas que le Roi d'Espagne donnât à M. le Prince, ou le Royaume de Sardaigne, ou les deux Calabres. Le Cardinal répondit qu'il étoit persuadé que ces offres n'étoient pas sérieuses; que l'Espagne ne les faisoit que pour donner à M. le Prince des preuves de sa bonne volonté; que si M. le Prince avoit de pareils établisse-mens, il ne rentreroit jamais en France; que le Roi consentiroit en cette occasion, que M. le Prince renonçât tout-à-sait à la France, & qu'il se naturalisat Espagnol; mais qu'il falloit qu'il optat, ou d'être tout François, ou d'être tout Espagnol. Dom Louis dit, qu'en donnant à M. le Prince les grands éta-- blissemens qu'il avoit offerts, M. le Duc d'Anguien son fils pourroit du moins retourner en France pour y jouir de ses droits, & du patrimoine que l'on devoit rendre à M. le Prince. Le Cardinal répondit qu'à

Lij

380 Histoire des Négociations,

cet égard le pere & le fils étoient une même personne, que cette distinction seroit contraire au service & à la dignité du Roi; que l'on termineroit toutes les difficultés d'une maniere plus avantageuse à la Maison de Condé, si l'Espagne donnoit à M. le Prince une somme assez considerable pour acheter de grandes Terres, qui demeurassent dans sa Maison, & qui lui seroient plus utiles qu'une Charge & des Gouvernemens que les familles perdent par la mort de ceux qui en sont pourvûs.

Dom Louis s'étoit bien attendu à toutes ces difficultes, & il auroit été bien embarrassé, si on l'eût pris au mot sur l'offre du Royaume de Sardaigne, ou des deux Calabres; mais il vouloit paroître libéral, & être en esset fort économe. Dom Louis ajoûta, qu'en donnant de l'argent à M. le Prince, ce seroit payer une dette, & que ce ne seroit pas récompenser M. le Prince des grands services qu'il avoit rendus à l'Espagne, ni le dédommager de la Charge & des Gouvernemens qu'il

1659.

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 381 perdoit en France; il assura que le -Roi d'Espagne vouloit récompenser M. le Prince en Roi, & qu'il falloit que l'Espagne renonçât à avoir des Alliés, si elle en abandonnoit un du mérite de M. le Prince. Le Cardinal interrompit Dom Louis, & il lui dit qu'un Sujet qui avoit le malheur de se révolter contre son Maître, & qui se mettoit sous la protection d'un Prince étranger, n'étoit point un Allié; cette qualité ne convient qu'aux Souverains, qui peuvent prendre tels engagemens qu'ils veulent ; & la France avoit intérêt que des Alliés de cette espece fussent traités de façon à effacer le mauvais exemple qu'avoit donné M. le Prince, & à rendre ces fortes d'alliances plus difficiles. Au reste, dit le Cardinal, l'Espagne peut bien sacrifier à la paix les intérêts de M. le Prince, quand la France veut bien lui sacrifier les intérêts du Portugal, qui sont d'une plus grande importance. Il faut finir cette affaire, & n'en plus par-ler; l Espagne peut fixer la gratification qu'elle veut donner à M, le Prince; le Roi y consentira, si esse n'est pas contraire à son service.

Dom Louis toûjours irrésolu & accablé par les raisons, & par la ferme-

té du Cardinal, demanda du tems pour penser à la récompense de M. le Prince, & le Cardinal écrivit à fon Maître que cet objet seroit re-

glé selon ses desirs.

Dans la quatrieme conférence, on examina le projet que M. de Lyonne & Dom Coloma avoient fait pour le traité de mariage du Roi & de l'Infante; l'on convint facilement de toutes les clauses de ce contrat; la renonciation de l'Infante à la Couronne d'Espagne en étoit l'objet le plus important; sur cette renonciation, la France avoit donné toutes les facilités que l'Espagne pouvoit desirer, jusques-là que le Cardinal Mazarin avoit assuré Dom Louis qu'on pouvoit rédiger la clause de renonciation de telle maniere que l'on voudroit, & qu'il la signeroit aveuglément, persuadé que toutes les renonciations les plus expresses & les plus fortes ne pouvoient enlever à l'Infante une Cou-

16595

& du Traité de Paix des Pyrén. 383 ronne Patrimoniale, lorsque le tems -& les évenemens y appelleroient, ou cette Princesse, ou sa postérité, Il est vrai que dans les premieres entrevûes le Cardinal s'étoit flaté de tirer quelqu'avantage de cette renonciation. Il avoit dit à Dom Louis que le Roi de France ne se rendoit si facile sur les conditions de la paix, que dans l'espérance qu'on n'exigeroit de l'Infante aucune renonciation; qu'il n'étoit pas naturel que le Roi cédât une partie de ses conquêtes en considération de ce mariage; si l'Infante étoit le plus grand parti de l'Europe, le Roi l'étoit aussi; & ce mariage étoit plus avantageux à l'Infante que celui de l'Empereur, dont la Dignité étoit Elective & passagere. Dom Louis avoit paru ferme sur la renonciation; il n'avoit laissé aucune espérance d'en dispenser l'Infante, & il avoit fort exagéré les facrifices que le Roi d'Espagne prétendoit faire par ce mariage. Ce Prince perdoit l'amitié de l'Empereur en lui refusant l'Infante; il donnoit la présérence à la Maison de Bourbon sur

384 Histoire des Négociations,

1659.

sa propre Maison, il renonçoit aux secours d'hommes & d'argent que l'Empereur lui offroit. Dom Louis ajoûta qu'il étoit persuadé que le Cardinal ne s'opposoit à la renonciation de l'Infante que pour ne pas paroître abandonner les intérêts personnels de cette Princesse; mais que l'Espagne ne pouvoit écouter fur cet objet aucune propolition; pour en convaincre le Cardinal, il lui fit une prétendue confidence bien singuliere; il dit que dans le Conseil de Madrid, lui seul & un autre avoient été d'avis de marier l'Infante au Roi, que tous les autres Ministres du Roi d'Espagne avoient désaprouvé ce mariage, même avec les renonciations les plus fortes, parce qu'ils savoient fort bien que si le Koi d'Espagne perdoit ses deux fils, dont l'aîné n'avoit que vingt mois, on ne pouvoit pas espérer, ni même souhaiter que la France ne prétendît pas à la Couronne d'Espagne. Discours que le Cardinal ne manqua pas de rendre à son Maître, & qui le détermina encore davantage à laisser Dom

& du Traité de Paix des Pyrén. 385 Dom Louis maître d'exprimer la renonciation comme il le voudroit.

1659.

Dans une nouvelle conférence, Dom Louis intercéda pour M. le Prince avec plus de vivacité qu'auparavant; il dit d'abord que M. le Prince desiroit seulement de rentrer en France, sans déshonneur, & que si l'on pouvoit terminer cette affaire, tout le reste se passeroit avec une satisfaction mutuelle, & l'on jouiroit d'un siecle d'or. Il rapporta des exemples de la clémence dont plusieurs Rois de France avoient usé envers quelques-uns de leurs Sujets qui s'étoient révoltés, furtout il s'attacha aux exemples récens du Prince de Conty, du Maréchal de Turenne, du fils du Maréchal d'Hoequincourt, du Comte de Daugnion; tout cela étoit dit à propos, mais il gâta tout en difant qu'il étoit assez ordinaire aux François de se révolter, d'obtenirleur pardon, & de recueillir même des avantages de leur révolte. A ce discours le Cardinal s'enflamma; il dit qu'il étoit fort surpris que l'on voulût établir pour maxime

Kk

386 Histoire des Négociations, que la révolte n'étoit pas un crime en France, qu'elle étoit même un moyen de rendre sa condition meilleure; que si M. le Prince pensoit ainsi, il falloit le désabuser, & que c'étoit un motif de plus pour déter-miner le Roi à le traiter avec févérité. Le Prince de Conty & le Vicomte de Turenne avoient imploré la clémence du Roi avec la plus grande soûmission, sans rien prétendre que l'honneur de sa bienveillance ; pour d'Hocquincourt & du Daugnion , le Roi avoit consulté le bien de son service. L'Espagne auroit souhaité que d'Hocquincourt lui livrât Péronne, pour envoyer des Partis jusqu'aux portes de Paris, & que du Daugnion traitât avec elle de la place de Brouage, & des Isles voisines dans l'espérance de fubjuguer toute la Guienne, & d'éterniser la guerre civile. Les Fran-çois, dit le Cardinal, ne sont pas plus accoûtumés que les Espagnols, à manquer de sidélité à leur Souverain: mais les Rois de France ont toûjours puni séverement la révolte, lorsqu'il n'étoit pas de leur in-

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 387 térêt d'agir autrement. En Espagne. même on est patient, lorsqu'on ne peut appaiser les rébellions, témoins les Portugais & les Catalans, que le Roi d'Espagne avoit recherchés avec empressement, & à qui il avoit offert des priviléges, avec de grandes récompenses pour les Seigneurs de Portugal & de Catalogne. Les Hollandois ont soûtenu leur révolte avec obstination; le Roi d'Espagne les a reconnus pour un Peuple libre, & ses Ambassadeurs ont traité d'égal à égal avec ceux de la République. Si les François sont légers, s'ils se révoltent facilement, ils rentrent dans leur devoir avec sincérité, & les Espagnols ne reviennent jamais. Au reste, la puissance du Roi de France est telle, que non-seulement il n'a rien perdu par la guerre civile, mais

1659.

qu'il a même fait des conquêtes. Dom Louis se borna à supplier pour M. le Prince: le Cardinal ré- \* Les pré-pondit que son Maître n'iroit pas liminaires au-delà de ce qui avoit été réglé par le Cardi-le traité de Paris \*; qu'il étoit inuti-nal Mazale de perdre quatre conférences, rin & par

Kkij

388 Histoire des Négociations;

pour revenir sur un article terminé; que jamais le Roi ne souffriroit que le Roi d'Espagne donnât à M. le Prince une récompense qui fût pour la postérité un monument de sa rébellion, & qui fût d'un pernicieux exemple aux Princes de son Sang; le Roi marquoit encore plus de bonté pour M. le Prince que sa conduite ne le méritoit : Il est facheux, dit le Cardinal les intérêts d'un Particulier arrêtent la paix générale, pour laquelle toute l'Europe soûpire; ils ont déjà été une pierre d'achoppement aux conférences de Madrid, & je verrai plutôt échouer la paix que d'accorder à M. le Prince quelque cho-fe au-delà de son patrimoine, que mon Maître veut bien lui rendre. Dom Louistâcha de calmer le Cardinal, en l'affurant que rien au monde ne pouvoit les faire séparer sans avoir conclu la paix, & sans avoir lié entr'eux une amitié sincere, & qu'il ne demandoit que vingt-quatre heures pour arranger les intérêts de M. le Prince à la fatisfaction du Roi de France. Le Cardinal répliqua qu'il n'ignoroit pas que l'on

1659.

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 389 avoit offert à M. le Prince le Gouvernement des Pays-Bas, avec la même autorité & les mêmes émolumens dont le Cardinal Infant avoit joui. M. le Prince, dit-il, a été sage de le refuser, s'il avoit prêté serment de fidélité au Roi d'Espagne, il ne seroit jamais rentré en France. Le Cardinal ne dissimula pas même qu'il étoit informé d'une nouvelle offre que l'Espagne avoit faite à M. le Prince, de quelquesunes de ses places; le Cardinal tenoit ce discours pour inspirer à Dom Louis un moyen de terminer les contestations que l'on avoit au sujet de la Charge & des Gouvernemens de M. le Prince. Dom Louis répondit qu'à la vérité on avoit offert à M. le Prince des places sur la frontiere de Flandres; mais que le Roi d'Espagne prendroit ses précautions pour qu'elles ne sortissent pas des mains de ce Prince; d'où le Cardinal concluoit, en écrivant au Roi, que les Espagnols ne faisoient de grandes offres à M. le Prince que par oftentation.

Le lendemain, Dom Louis an-

Kkiij

390 Histoire des Négociations,

nonça que le Roi d'Espagne pour-roit se rendre sur la frontiere au mois d'Octobre, & l'on travailla à régler le cérémonial qui devoit être observé pour l'entrevûe des deux Rois, & pour le mariage. Lorsque tout fut réglé, le Cardinal fit une proposition qui étonna Dom Louis. Le Duc de Neubourg étoit allié de la France; les Espagnols s'étoient emparé de la Ville de Juliers, & ils n'avoient aucun titre pour la conferver; le Cardinal demanda qu'elle fût rendue au Duc de Neubourg. Dom Louis dit que ce Prince avoit été long-tems sous la protection du Roi d'Espagne; qu'il l'avoit quittée pour prendre le parti de la France, & qu'il prioit le Cardinal de juger si sa désection méritoit récompense. Le Roi d'Espagne vouloit bien rendre ses bonnes graces au Duc, afin qu'il parût que le Roi de France s'étoit intéressé pour lui; mais l'Espagne vouloit garder la Ville de Ju-liers comme un gage de l'attachement que le Duc de Neubourg devoit avoir pour cette Couronne. Le Cardinal prouva que la restitution de Juliers étoit juste; cette place

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 391 appartenoit incontestablement au. Duc de Neubourg; elle avoit été mise en dépôt entre les mains des Espagnols pour la garder contre des Ennemis puissans; le Duc en avoit toûjours reçu les revenus & les impolitions, la Justice y avoit été administrée en son nom, & l'Espagne n'avoit pas même de prétexte pour garder cette place. Le Roi de France rendoit au Duc de Savoie les places qui lui avoient été données en dépôt; c'étoit une suite naturelle de la paix, puisque ces sortes de dépôts ne sont faits que pour les tems de troubles & de guerre, & le Roi d'Espagne pouvoit d'autant moins refuser de rendre Juliers, que l'on y avoit reçu une garnison Espagnole, fous la condition expresfe qu'elle en sortiroit à la paix. Le Duc de Neubourg devoit nécessai-rement être compris dans le traité avec tous les autres Alliés du Roi de France; c'étoit ne lui rien offrir de nouveau, que de l'assurer que le Roi d'Espagne le considéreroit, comme s'il n'eût pas pris le parti de la France; ce Prince étoit Souve-

Kkiiij

1699.

392 Histoire des Négociations; rain; il lui étoit libre de prendre tel parti qu'il jugeoit à propos, & personne n'avoit le droit de l'en punir: il n'en étoit pas de même de M. le Prince, à qui cependant le Roi vouloit bien rendre un patrimoine immense. Dom Louis voulut encore contester; le Cardinal protesta qu'il n'abandonneroit point cette demande, & le Ministre Espagnol accorda la restitution de Juliers, pourvû que le Roi de France rendît

Bergues sans récompense.

On examina les droits du Duc de Modene; les Espagnols s'étoient saisi de sa Principauté de Correggio pendant la guerre, & le Duc avoit fait sa paix particuliere avec l'Espagne par un traité, où Fuensaldagne Gouverneur du Milanès lui avoit promis au nom du Roi d'Espagne, de lui rendre Correggio, s'il renvoyoit du Modénois les troupes Françoises. Le Duc avoit rempli de bonne foi ses engagemens: mais le Roi d'Espagne avoit refusé de rati. fier le traité, & il prétendoit avoir garnison Espagnole dans Correg-gio. Le Cardinal demandoit l'exé-

& du Traité de Paix des Pyrén. 393 cution d'un traité solemnel fait par un Ministre d'Espagne autorisé de son Maître: le refus de la ratification n'annulloit pas le traité; il avoit été exécuté par le Duc de Modene, à l'égard du renvoi des troupes Françoises; l'Empereur avoit déjà promis au Duc l'investiture de Correggio, & le Dac de Modene avoit faitpartir un Ambassadeur pour aller à Vienne recevoir cette investiture. Enfin, Pimentel avoit confirmé dans le traité de Paris celui que le Duc de Modene & Fuensaldagne avoient fait; & si l'on manquoit ainsi à des engagemens réitérés, personne ne pourroit désormais avoir aucune confiance aux traités que les Ministres d'Espagne pourroient faire. Dom Louis vouloit que le Cardinal eût personnellement obligation au Roi d'Espagne de la restitution de Correggio; il l'accorda, dit-il, en considération de ce que le Duc de Modene avoit épousé la niece du Cardinal; mais le Ministre François assûra qu'il n'en devoitaucune reconnoissance, cette affaire ayant été terminée par deux traités qui substituent, & que l'Espagne ne pouvoit se dispenser d'exécuter.

Dom Louis revenoit à chaque conférence à son objet favori; il n'eut pas plutôt prononcé le nom de M. le Prince, que le Cardinal lui dit qu'il tenoit cette affaire pour terminée; que l'Espagne cherchoit moins à récompenser ce Prince qu'à le rendre plus considérable en France, & à apprendre aux esprits inquiets ce qu'ils pouvoient espérer en s'attachant au Parti Espagnol; qu'il avoit donné un moyen de procurer à M. le Prince un rétablissement parfait, en lui cédant des places considérables qu'il pût remettre au Roi; qu'au surplus il le prioit encore de s'en tenir au traité de Paris, & à une gratification en argent. Le Roi d'Espagne, dit encore le Cardinal, a offert le Royaume de Sardaigne à M. le Prince; qu'il donne plutôt ce Royaume au Duc de Bragance en échange de son Royaume, & le Roi mon Maître traitera mieux M. le Prince. Dom Louis rejetta avec hauteur ce que l'on de-

& du Traité de Paix des Pyrén. 395 mandoit pour le Roi de Portugal; il prétendit que le Roi de France recueilloit de ce traité assez d'avantages en reculant ses frontieres, & en assurant ses conquêtes pour rendre gratuitement à M. le Prince sa Charge & ses Gouvernemens. Le Cardinal offrit de céder toutes les conquêtes, si le Roi d'Espagne vouloit seulement rendre la Navarre qui ne lui appartenoit pas. Dom Louis demanda au Cardinal, s'il savoit ce que c'est que la Navarre, & il l'assura qu'elle n'étoit pas si grande que le Roussillon. Acceptez donc ma proposition, dit le Cardinal, je n'en serai pas désavoiié: mais vous n'en ferez rien; si mon Maître avoit Pampelune, le vôtre seroit obligé de déloger de Madrid: les armes sont journalieres, répondit Dom Louis; aujourd'hui les affaires des Alliés de la France tournent mal en Allemagne; l'on est à la veille de voir en Angleterre des changemens favorables à l'Espagne; nous ne craignons plus de révolutions à Naples; il pourroit arriver tel évenement en Portugal qui per-

296 Histoire des Negociations, mettroit au Roi d'Espagne d'em? ployer ses forces ailleurs. Savezvous pourquoi, dit le Cardinal? C est que tout dort dans l'espérance de la paix. Le Roi a suspendu toute négociation avec la Suede, l'Angleterre, & le Portugal; il a rejetté pour Naples des propositions plus plausibles que les anciennes; s'il ne m'avoit commandé d'avoir les mains croisées, vous jugeriez par vous-même que la France est plus en état de se faire redouter que jamais. On finit par avouer de part & d'autre, que la paix étoit néces-saire à l'une & à l'autre Monarchie. Dom Louis pria le Cardinal de faire nommer celui qui devoit aller à Madrid faire la demande de l'Infante, & qu'il eût le titre de Duc & Pair.

Les articles du contrat de mariage furent présentés aux Ministres. Le Cardinal proposa de les signer dans l'appartement de Dom Louis, asin qu'ils sussent signés en Espagne, & Dom Louis approuva le choix que l'on avoit fait du Maréchal de Grammont, pour aller à Madrid

& du Traité de Paix des Pyrén. 397 demander l'Infante. On avoit parlé dans les premieres conférences de la dot de l'Infante, plutôt pour suivre l'usage, que pour s'en faire un objet intéressant; le Cardinal avoit dit que l'on pourroit prendre cette dot sur quelqu'unes des Villes que le Roi son Maître avoit conquises. Dom Louis rappella cette offre, & il fut d'avis d'en faire l'un des articles du traité de mariage; mais le Cardinal s'y opposa; il dit qu'il n'avoit offert à l'Espagne cette facilité pour payer la dot de l'Infante que dans l'espérance que l'on n'exigeroit d'elle aucune renonciation, & puisqu'on en exigeoit, la France ne vouloit pas rendre un pouce de terre de toutes les conquêtes qu'elle avoit faites depuis 1656. Dom Louis proposa de payer la dot en argent; le Cardinal l'accepta; la dot fut fixée à trois millions monnoie de France, telle qu'on l'avoit donnée à la Reine Anne d'Autriche. Dom Louis n'avoit pas espéré de sortir si facilement de cet embarras; il fut d'avis de figner & de publier la paix, afin qu'aucun inci398 Histoire des Négociations,

1659.

dent ne pût la déranger; le Cardi-nal y consentit, persuadé qu'on ne lui parleroit plus des intérêts de M. le Prince. Ce n'étoit pas l'intention de Dom Louis; il prit un nouveau tour; il assura que M. le Prince se désistoit de tout, & qu'il avoit ordonné à ses Gens d'affaires de ne plus rien demander, ensorte, dit Dom Louis, que je suis son Plénipotentiaire, & qu'il s'en rapporte entierement à ce que je ferai. C'est une ruse, dit le Cardinal; M. le Prince voit que ses affaires sont désespérées, il veut essaier si une conduite désintéressée lui procurera quelqu'avantage. Dom Louis demanda qu'il fût permis à M. le Prince de venir aux conférences; ce Prince, ajoûta-t-il, sent bien qu'il est perdu, s'il n'exécute sidelement les engagemens qu'il va prendre par ce traité, non-seulement parce qu'il a affaire à un grand Roi dont la puissance est redoutable, mais encore par ce qu'on lui-a déclaré qu'il n'aura point de plus grand ennemi que le Roi d'Espagne & l'Infante, si jamais il manquoit de sidélité à

& du Traité de Paix des Pyrén. 399 Son Maître. Que deviendront ces menaces, répondit le Cardinal, s'il

manque de fidélité pour s'attacher

une seconde fois à l'Espagne?

Dom Louis dit qu'il seroit modeste, & qu'il se borneroit à demander quelque sûreté pour M. le Prince; le Cardinal répondit que le Roi ne devoit donner à ses Sujets d'autres sûretés que sa parole; s'il avoit bien voulu en donner aux Huguenots, il avoit eu de grandes railons, mais ensuite il avoit retiré toutes les places qu'on leur avoit confiées; le traité de Paris a pourvû suffisamment à la sûreté de M. le Prince; qu'il demeure fidele au Roi, non-seulement il sera tranquile, mais il pourra prétendre aux bienfaits de fon Maître. Il n'a d'autre parti à prendre qu'à licencier ses troupes, & à renoncer à toute association avec les Etrangers.

Pour changer de discours, le Cardinal rappella à Dom Louis une proposition qu'il avoit faite à M. de Lyonne, lorsqu'on disputoit sur la place de Cap de Quiers; la nature avoit, dit le Ministre Espagnol,

400 Histoire des Negociations;

1059.

formé les barrieres de la France & de l'Espagne; les Monts sont entre la France & Cap de Quiers, & il est naturel de le céder à l'Espagne. Sur ce principe, disoit le Cardinal, le Pays de Constans doit nous être cédé avec la partie de la Cerdagne qui est du côté de la France. Dom Louis répondit que le principe n'avoit pas été adopté, & qu'il falloit s'en tenir aux premieres conventions.

Au fortir de cette conférence, l'Ambassadeur du Roi d'Angleterre se présenta chez le Cardinal pour lui rendre visite, sans l'avoir prévenu; le Cardinal lui fit dire qu'il lui étoit impossible de le recevoir; que cette visite donneroit de l'ombrage à Lokart Ambassadeur d'Angleterre, & qu'il croyoit mieux servir le Roi de la Grande Bretagne en refusant cette visite, qu'en la recevant.

On avoit voulu empêcher que les François & les Espagnols de la suite des Ministres ne se vissent, dans la crainte de quelque dispute, & on avoit en raison de le craindre.

L'Abbé

& du Traité de Paix des Pyrén. 401 L'Abbé Siry, Auteur d'un Mercure qui a de la réputation, étoit à la suite du Cardinal Mazarin; en sa présence, Christoval, Secrétaire de Dom Louis, tint des discours injurieux à Pimentel; il s'échappa julqu'à dire que Pimentel n'avoit lû ce qu'il faisoit lorsqu'il avoit signé le traité de Paris; que l'Espagne ne devroit jamais ratifier ce traité, & que Dom Louis feroit mieux de s'enfermer dans le Couvent des Carmes Déchaussés de Madrid, que de signer la paix la plus honteuse que l'Espagne eût jamais saite. Siry voulut justifier Pimentel; Christoval reprocha à Siry d'avoir écrit avec partialité contre l'Espagne; il dit que la Fuente Ambassadeur d'Espagne à Venise, auroit dû l'empêcher d'écrire ainsi en lui disant des raisons de poids; il vouloit dire, en lui donnant de l'argent, & que s'il ne s'étoit pas rendu, l'Ambassadeur devoit l'envoyer à l'autre monde; Siry reprocha à son tour à Christoval qu'il recevoit douze cens écus de pension de M. le Prince. L'Espagnol feignit de ne pas entendre ce

402 Histoire des Négociations;

reproche; il soûtint que l'on faisoit une grande faute de donner l'Infante au Roi; qu'il falloit la marier à l'Empereur en lui donnant les Pays-Bas pour dot, & que ce Prince auroit donné cinquante à soixante mille hommes à l'Espagne pour faire la guerre à la France. Ce seroit, dit Siry, le moyen de rendre bientôt le Roi de France Maître des Pays-Bas; ces cinquante ou soixante mille Yvrognes ne serviroient qu'à désespérer les Flamans, & à les obliger à se jetter entre les bras de la France.

Dom Louis avoit exigé du Cardinal qu'il informeroit le Duc de Bragance, que le Portugal ne devoit plus compter sur aucun secours de la France; l'objet du Ministre Espagnol étoit de finir par la négociation l'affaire de Portugal; il se flatoit que la Maison de Bragance & les Portugais se voyant abandonnés, auroient recours à la clemence du Roi d'Espagne, & que l'on appaiseroit les troubles de Portugal en donnant la Charge de Connétable de Castille & de grandes

& du Traité de Paix des Pyrén. 403 Terres en Espagne à la Maison de Bragance. Lorsque l'on commença la septieme conférence, Dom Louis demanda au Cardinal s'il avoit dépêché un Courier au Duc de Bragance pour lui apprendre ce que l'on avoit réglé à son égard. Le Cardinal dit qu'il n'étoit pas de la prudence de hâter des nouvelles qui seroient mal reçues en Portugal. Avant que de faire cette démarche, il vouloit avoir des assurances de la paix, & il ne voyoit rien de moins sûr, puisque l'Espagne ne se contentoit pas de ce que l'on accordoit à M. le Prince par le traité de Paris, & que tous les jours on faisoit de nouvelles instances en sa faveur. Dom Louis assûra le Cardinal qu'il ne devoit avoir aucune défiance sur le fuccès de cette négociation; il le pressa d'envoyer un Courier en Portugal, & il l'autorisa à offrir une suspension d'armes pour le mois de Décembre, afin que l'on pût entrer en négociation. Le Cardinal le promit, quoiqu'il fût perfuadé que les Portugais vouloient tout risquer pour désendre leur Roi, & pour

LLI

404 Histoire des Négociations;

conserver leur liberté; les Ministres de France & d'Espagne se promirent mutuellement une neutralité parsaite, si l'Angleterre attaquoit l'une des deux Couronnes après la paix. On ne voit pas quel motif avoit pû faire naître cetre convention; mais il est certain que ni la France, ni l'Espagne ne devoit craindre l'Angleterre, qui n'avoit point alors d'Alliés, & qui étoit affoiblie par ses divisions intestines.

Dom Louis s'appliquoit à donner tous les jours une nouvelle forme & de nouvelles raitons aux inflances pressantes qu'il faisoit pour M. le Prince; il exagéra le facrisice que le Roi d'Espagne faisoit en renonçant à l'Alsace & à la propriété de la Ville de Brisack, qui devoient lui appartenir, si la ligne de l'Archiduc d'Inspruk venoit à manquer; il demanda pour dédommagement de cette renonciation quelque satisfaction pour M. le Prince, & cependant il déclara qu'il la recevroit comme un esset de la générosité du Roi de France, & que le Roi d'Es-

& du Traité de Paix des Pyrén. 405 pagne lui en auroit obligation. Le Cardinal dit que ces sortes de générolités pouvoient faire honneur à des Particuliers, mais qu'elles étoient honteuses & funestes aux Princes; que de grands Rois ne devoient penser qu'à leur réputation & au bien de leur service: que le Roi de France ne demanderoit jamais rien au Roi d'Espagne qui fût contre son honneur & son intérêt; qu'il étoit étonné que l'on insissat avec tant de vivacité sur les prétentions de M. le Prince, & que plus l'Espagne vouloit le rendre puissant, plus la France devoit l'humilier & l'affoiblir. Dom Louis ne se découragea pas; il crut avoir trouvé un expédient pour faire rendre à M. le Prince sa Charge & ses Gouvernemens. Le Roi d'Espagne croyoit déjà voir le Roi de Portugal à ses pies, parce que la France l'abandonnoit; il étoit déterminé à donner à ce Prince déthrôné de grands établissemens en Espagne, pour ôter à la Maison de Bragance toute espérance de retour à la Couronne de Portugal; Dom Louis ne doutoit pas que la France ne s'intéressât au fort du Duc de Bragance, & il vouloit faire marcher d'un pas égal l'établissement de ces deux Princes; il proposa donc au Cardinal de donner à M. le Prince le Havre de Grace pour place de sûreté, & que le Roi d'Espagne donnât Olivença au Duc de Bragance, aux mêmes conditions que l'on rendît à M. le Prince sa Charge & ses Gouvernemens, & que l'on donnât au Duc de Bra-

gance la Charge de Connétable de Castille, en lui rendant tous ses biens & tous les honneurs qui é-

toient dûs à sa naissance. \* M. le Le Cardinal répondit avec une extrème vivacité; il dit que la seule Gouver- proposition qu'on venoit de lui fai-nemens de re l'humilioit, & qu'il falloit que Guienne, Dom Louis eût bien peu d'idée de de Bor-deaux, de fa capacité pour croire qu'il donne-Berri, de roit dans un piége aussi grossier. de Bor-M. le Prince, dit-il, seroit plus Bourges, de Beile grand avec le Havre qu'avec tous garde, de les Gouvernemens qu'il avoit avant Montron, sa résolte. \* La cession d'Olivença de Stenay, & deCler-n'est point une sûreté pour le Roi mont. de l'ortugal que l'on veut dépouil-

1659:

Traité de Paix des Pyrén. 407 ler, & le Roi d'Espagne voudroit en échange de cette place médiocre gagner une Couronne avec des revenus immenses dans l'ancien & dans le nouveau monde.Le Cardinal peignit avec des couleurs fortes toutes les ressources que le Roi de Portugal avoit dans la fidélité de ses Sujets, dans la haine où ils étoient nourris contre les Castillans, dans ses richesses, dans la position de Lisbonne située de maniere à être secourue par mer par tant de Puissances intéressées à l'affoiblissement de l'Espagne; il sit sentir la disproportion de ces ressources & de l'état de simple Sujet où M. le Prince devoit rentrer par la paix. Le Ministre François parut vouloir rompre toute négociation, persuadé que son Maître approuveroit sa conduite, que la France & toute l'Europe lui applaudiroit. Eh bien! dit Dom Louis, nous ferons la paix, nous exécuterons notre traité sincerement; M. le Prince se jettera aux piés du Roi; il lui présentera son fils qu'il laissera à la Cour de France; pour lui, il faut qu'il se retire à Ve408 Histoire des Négociations;

1659.

nise, ou en Hollande, où il vivra avec éclat de l'argent que mon Maître lui donnera, & cela ne sera pas trop bien. Si M. le Prince, dit le le Cardinal, accepte la grace que le Roi veut bien lui faire, il n'aura pas besoin de l'argent d'Espagne pour vivre avec dignité; s'il veut se retirer dans les Pays étrangers, il faut qu'il emmene son fils, &il n'aura pas la mortification de se jetter aux piés du Roi: mon Maître ne le verra que lorsqu'il aura rempli exactement toutes les conditions qui lui ont été imposées par le traité de Paris. Après la conférence, Dom Louis envoya Pimentel au Cardinal pour faire de nouveaux efforts qui furent également inutiles. Pimentel revint, persuadé que le Cardinal vouloit fe retirer. Pour l'arrêter & pour le convaincre qu'en Espagne on croyoit la paix certaine, on lui envoya les présens que Pailippe IV. destinoit à Louis XIV. Le Cardinal en informa la Cour, & il demanda que l'on préparât des pré-fens pour le Roi d'Espagne, pour Dom Louis & pour Dom Coloma.

Le

& du Truité de Paix des Pyrén. 409

Le Duc de Lorraine n'étoit plus prisonnier au Château de Tolede; on lui avoit donné la Ville & les environs pour prison, & on avoit exigé de lui qu'il promît par écrit qu'il n'approcheroit point de Madrid de plus de six lieues. Il envoya à Andaye un homme de confiance pour demander qu'il lui fût permis de venir aux conférences défendre ses propres intérêts, & en même tems il fit dire au Cardinal Mazarin qu'il desiroit avec passion son amitié, qu'il vouloit même rechercher son alliance; qu'il ne pensoit ni à se marier, ni à retourner en Lorraine, si on ne le jugeoit pas à propos; qu'il remettroit ses Etats au Prince Charles son neveu; qu'il serviroit le Roi où l'on voudroit, & qu'il pouvoit encore par ses amis rendre de grands services à la France. Au reste, il espéroit que le Roi agiroit généreusement avec lui; il protestoit qu'il ne rentreroit jamais dans ses Etats, si on ne les lui rendoit entierement, & il croyoit que cette affaire devenoit personnelle au Cardinal par l'alliance qu'il vouloit contracter avec lui. Mm

410 Histoire des Négociations;

Le Cardinal sans accepter, ni refuser l'alliance honorable qu'on 1659. lui proposoit, dit que cela seul lui fermeroit la bouche, & l'empêcheroit de dire un seul mot en faveur du Duc de Lorraine, dans la crainte qu'on ne l'accusat d'agir pour ses intérêts, & pour ceux de sa fa-mille, qu'il facrisseroit toûjours à la gloire du Roi & au bien de l'Etat; il affûra l'Envoyé du Duc de Lorraine que le Roi avoit marqué pour ce Prince & pour sa Maison une bonté extraordinaire, puisque s'il avoit voulu se relâcher sur l'affaire de M. le Prince, & retenir la Lorraine, le Roi d'Espagne y auroit consenti. Le Duc ne devoit jamais espérer de recouvrer Clermont, Stenay & Jametz, qui avoient été cédés à la France par des traités particuliers. Il avoit contracté avec le Roi les engagemens les plus folemnels, sous peine de perdre ses Etats; cependant il n'avoit rempli aucun de ses engagemens; il s'étoit attaché opiniâtrément au parti de l'Espagne ; il avoit signalé son aversion contre la France, & le

& du Traité de Paix des Pyrén. 411 Roi lui rendoit la Lorraine. Le Cardinal comparoit ce traitement avec celui que le Duc de Lorraine avoit reçu en Espagne, où bien loin d'obtenir des récompenses, il avoit été retenu prisonnier. Il étoit traité comme le Prince Palatin, qui n'avoit pû recouvrer par le-traité de Munster qu'une partie de ses Etats, malgré la protection puissante des Rois de France & de Suede victorieux en Allemagne. Le Cardinal répéta à l'Envoyé que les Espagnols avoient peu d'affection pour son Maître; & quand même ils se seroient intéressés sincerement pour lui, ils n'auroient pas obtenu da-vantage, eux qui perdoient plusieurs places, & qui faisoient de grands sacrifices à la paix.

Lorsque le Ministre de France croyoit avoir terminé l'affaire de M. le Prince, Dom Louis lui proposa une nouvelle conférence, sans expliquer le motif qui le déterminoit à la demander. La négociation & les prieres n'avoient pas réussi. Dom Louis crut qu'il pourroit intimider le Cardinal; il parla

Mm ij

412 Histoire des Negociations.

1659.

avec emphase du mécontentement du Roi d'Espagne, sur ce qu'on lui refusoit le rétablissement de M. le Prince, & il ajoûta que ce Prince iroit où Dieu lui inspireroit d'aller: mais que l'on ne jouiroit pas si tranquilement des effets de la paix, Le Cardinal remercia Dom Louis de ce qu'il lui parloit avec sincérité; ce discours s'accordoit avec celui de Christoval, qui avoit assuré l'Abbé Siry, que s'il n'étoit pas pressé d'écrire l'histoire de cette paix, dans peu de tems il auroit sujet de l'écrire sur un ton bien différent. Le Cardinal dit qu'il ne lui restoit qu'à prendre congé, puisque le malheur de la Chrétienté vouloit que les intérêts de M. le Prince empêchassent la paix une seconde fois; mais on devoit espérer que Dieu beniroit les armes du Roi qui avoit recherché la paix bien sincerement, & dans le tems même des plus grands fuccès qu'il avoit à la guerre.

Dom Louis accoûtumé à fâcher le Cardinal, & à l'appaiser, renouyella ses anciennes protestations,

du Traité de Paix des Fyrén. 413 que les intérêts de M. le Prince n'empêcheroient pas la paix; il avoit seulement voulu dire que le Roi son Maître desiroit sort d'obtenir quelques graces pour M. le Prince. La méthode est nouvelle, dit le Cardinal, d'assurer que cette affaire n'empêchera pas la paix, lors même qu'elle seule la suspend, & qu'elle est au moment de tout renverser. Dom Louis peu instruit des affaires de France, répétoit au Cardinal tout ce qu'il entendoit dire à Lenet; il se hasarda à citer l'exemple du Connétable de S. Pol, à qui Louis XI. même le plus sévere des Rois de France, avoit pardonné plusieurs infidélités. Le Cardinal n'eut pas de peine à pui-fer dans l'Histoire de France des exemples d'une juste sévérité; il rappella d'abord celui de Louis Prince de Condé, bisayeul de M. le Prince, qui avoit été condamné à mort fous le regne de François II. & qui auroit péri, si une mort précipitée n'eût enlevé le Roi. Les exemples du regne d'Henri IV. & de Louis XIII. étoient encore ré-

M m iii

414 Histoire des Négociations;

cens; ils prouvoient qu'en France on avoit toûjours puni la révolte, lorsqu'on avoit pû le faire avec sûreté; pour le Connétable de Saint Pol, s'il avoit d'abord recueilli quelques avantages de ses perfidies, il les avoit enfin payées de sa tête. Dom Louis n'eut rien à répliquer , & le Cardinal rendant compte au Roi de cette conférence, dit qu'il arrive à Dom Louis ce qui arrive à ceux que l'on contraint de se bat-tre à force de raisons, & de leur représenter l'infamie qui suit toûjours une lâcheté; ils ne se battent pas de bon cœur, & ils sont toûjours vaincus. Le Cardinal se croyoit assûré de la victoire dans les combats qu'on lui livroit pour M. le Prince, & pour persuader Dom Louis que l'on romproit plutôt la négociation que d'accorder à M. le Prince au-delà de ce qu'on lui avoit accordé par le traité de Paris, il dit que quoique son Maître desirât la paix, & que lui-même vît avec douleur renouveller la guerre entre les deux Couronnes, il lui feroit glorieux & avantageux de

G du Traite de Paix des Pyrén. 415 rompre à l'occasion de M. le Prince; que la France lui applaudiroit; que les Espagnols mêmes désaprouveroient cette rupture, & que les pierres s'éleveroient contre ceux qui auroient replongé deux grands Royaumes dans les horreurs de la guerre, uniquement parce que M. le Prince ne sortoit pas avec honneur du mauvais pas où il s'étoit mis. Dom Louis rappella à la mémoire du Cardinal la proposition qu'il avoit faite lui-même, que le Roi d'Espagne donnât des places fortes à M. le Prince, qui les remettroit au Roi, & qui recevroit en conséquence de ce sacrifice des preuves des bontés du Roi : si la propolition a été sincere, disoit Dom Louis, nous serons bientôt d'accord. Le Cardinal feignit d'avoir fait cette proposition de son propre mouvement, & de craindre qu'elle ne déplût au Roi; il ajoûta que cependant si l'on offroit des places considérables, il se chargeroit d'en rendre compte au Roi, sans répondre du succès de la proposition. Dom Louis dit qu'après l'offre Mm iiij

416 Histoire des Negociations; qu'il alloit faire, il ne falloit plus lui demander de récompense pour Bergues, & que le Roi d'Espagne vouloit bien donner à M. le Prince Philippeville & Marienbourg, pour les remettre au Roi de France, fous la condition que l'on donneroit la Charge de Grand-Maître au Duc d'Enguien. Le Cardinal rejetta cette proposition avec hauteur; il dit qu'il falloit parler d'Aire & de Saint Omer, ou de Cambray & du Cambresis, ou des quatre places que l'on avoit offertes autrefois à M. le Prince, Avefnes, Charlemont, Philippeville & Marienbourg. Dom Louis dit qu'il ne pouvoit écouter les deux premieres propositions; quant à la dernière, il assura que jamais on n'avoit of. fert à M. le Prince que Charlemont, Philippeville & Marienbourg, il les offroit encore; pour la place d'Avesnes, elle étoit d'une importance qu'il ne pouvoit la céder sans un ordre précis, & qu'il alloit expédier un Courier pour savoir les intentions de son Maître.

16590

& du Traité de Paix des Fyren. 417 Le Cardinal dit que la cession de ces quatre places n'étoit pas propor-tionnée à ce que l'on exigeoit en fa-veur de M. le Prince. Dom Louis répliqua qu'il étoit bien malheureux que le Cardinal ne se contentât pas d'une offre qui le faisoit trembler, & que dans le Conseil de Madrid on le blâmeroit de l'avoir faite. Ne vous attirez donc point de reproches, répondit le Cardinal, par la cession de la place d'Avesnes; exécutons le traité de Paris; l'argent que le Roi d'Espagne donnera à M. le Prince finira tout, & mon Maître ne s'y opposera pas. Je ne vous ai inspiré la cession de quelques places que pour vous faire plaisir, & pour vous tirer de l'embarras où vous jette l'obsession des gens de M. le Prince: n'en parlons plus, puisque cette voie est dangereuse pour vous. Dom Louis demanda vingt-quatre heures pour y réfléchir, & un profond secret sur ces nouvelles propositions.

Lorsqu'il revit le Cardinal, il affecta d'être extrèmement inquiet sur 418 Histoire des Négociations ;

la foiblesse qu'il avoit eue de parler de la cession d'Avesnes. Le Cardinal craignoit qu'il ne révoquât l'offre de cette place; cependant il affecta une grande indifférence à cet égard. Sur tout il s'opposa à ce que M. le Prince vînt aux conférences, comme Dom Louis le fouhaitoit encore; il s'agit, disoit-il, de finir le grand ouvrage de la paix, non d'expédier des Couriers qui ne peuvent être de retour que dans vingt jours. L'Espagne veut temporiser pour voir s'il n'arrivera pas en Angleterre quelque changement qui lui soit favorable. On veut me lasser & me fatiguer; mais quoique mon tempérament soit devenu tout François, j'aurois toute la patience possible, si l'intérêt de mon Maître & le bien de la Chrétienté ne demandoit pas que l'on finît. Dom Louis prit congé du Cardinal, en lui demandant seulement la permission de lui envoyer Pimentel; c'étoit pour lui dire que Dom Louis avoit pris le parti de céder Avesnes, Philippeville & Marienbourg, sans attendre les ordres du Roi d'Espa-

G du Traité de Paix des Pyrén. 419 gne, quand même il en devroit

être disgracié. Le Cardinal rit de la prétendue frayeur du Ministre Espagnol, & il dit qu'il falloit ajoû-

ter à ces trois places, ou la restitution de Juliers au Duc de Neubourg, ou donner à la France le Pays de Conssent & la partie de la Cerda-

gne, qui est en deçà des Monts.

Dom Louis ne vouloit plus quelques jours après céder les trois places qu'il avoit offertes; il étoit dans des irrésolutions continuelles, que le Cardinal attribuoit au peu de connoissance que ce Ministre avoit des affaires de France. Le Cardinal se plaignit de ce qu'on l'amusoit; il protesta qu'il avoit ordre de finir de quelque maniere que ce fût. L'Angleterre, la Suede, le Portugal, tous les Alliés de la France demandoient à renouveller leurs traités; tout étoit surcis par les négociations pour la paix, & tout languissoit par son retardement. Dom Louis, bien loin de finir, proposa d'envoyer deux Couriers, l'un à Bruxelles pour savoir les dernieres intentions de M. le Prince

l'autre à Madrid pour avoir de

Pautre à Madrid pour avoir de nouveaux ordres du Roi. Le Cardinal pour toute réponse voulut se retirer; Dom Louis se désista de l'envoi des Couriers; & après avoir sait quelques propositions nouvelles, que le Cardinal n'adopta pas, il promit de finir le lendemain.

Il avoit espéré que le Cardinal accepteroit l'offre qu'il lui fit de Philippeville, Marienbourg, Avefnes pour le Roi de France, & de Juliers pour le Duc de Neubourg; mais il exigeoit qu'on ne parlât plus du Pays de Conflent & de la partie de la Cerdagne qui est en deçà des Monts; ou si la France les demandoit, Dom Louis prétendoit qu'elle cédât à l'Espagne Béthunes & Saint Venant. Le Cardinal soûtint, ou qu'il falloit s'en tenir au traité de Paris pour M. le Prince, ou qu'il falloit faire des offres plus avantageuses à la France, soit du côté des Pays-Bas, soit vers les Pyrénées: on ne put rien fixer sur ces différentes prétentions.

Enfin, dans la conférence qui fuivit, Dom Louis abandonna le

& du Traite de Paix des Pyrén. 421 Conflent & la partie de la Cerdagne que la France prétendoit; mais il demanda le Gouvernement de Champagne pour M. le Duc d'Enguien, sous prétexte qu'autresois il y avoit été nommé. Sur le refus du Cardinal, Dom Louis tâcha d'obtenir au moins le Gouvernement de Stenay pour M. le Prince. Le Cardinal dit qu'il n'étoit pas possible de lui confier le Gouvernement d'une place frontiere; que M. le Prince ne s'étoit servi de ce Gouvernement & de celui de Clermont que contre son Maître & son Bienfaiteur, & que l'on ne vouloit pas éprouver s'il en feroit un meilleur usage. Dom Louis crut que c'étoit le moment favorable pour parler en faveur des François qui avoient suivi M. le Prince; il n'hésita pas à demander qu'ils fûssent tous rétablis dans leurs biens & dans leurs Charges. Le Cardinal dit que le Roi vouloit bien leur rendre leur patrimoine, mais qu'il ne leur accorderoit aucune autre grace; il fallut donc que l'Espagne se bornât à les dédommager des Charges qu'ils perdoient, & 422 Histoire des Négociations, qu'elle leur donnât de l'argent pour cette indemnité.

> A l'égard de M. le Prince, on décida définitivement qu'il reviendroit en France, & même à la Cour, où il jouiroit de tous les droits & des honneurs attachés à fa dignité de premier Prince du Sang, qu'on lui rendroit ses biens, sans cepen-dant qu'il pût rien exiger pour le passé de ses apointemens, de ses pensions, de ses revenus, & de ce que le Roi pouvoit lui devoir avant sa sortie du Royaume. En considération de ce que le Roi d'Espagne rendoit Juliers au Duc de Neubourg, & de ce qu'il cédoit au Roi de France la place d'Avesnes, qu'il avoit eu intention de donner à M. le Prince, on lui assûroit le Gouvernement de Bourgogne & de Bresse, ceux du Château de Dijon & de la Ville de S. Jean-de-Lône; la Charge de Grand Maître passoit à M. le Duc d'Enguien, avec le droit de survivance en faveur de M. le Prince, & l'on promettoit de faire expédier des lettres d'abolition pour lui & pour ceux qui l'a-

& du Traite de Paix des Pyren. 423 voient suivi hors du Royaume. On lui imposoit l'obligation de désarmer dans huit semaines après la signature du traité; on ne lui permettoit pas de céder à aucun Souverain les troupes qu'il avoit aux Pays-Bas; il devoit déclarer par écrit qu'il renonçoit à tous les traités qu'il avoit faits avec le Roi d'Espagne, ou d'autres Princes étrangers; il étoit obligé de promettre par le même acte qu'il ne prendroit jamais de semblables engagemens, & qu'il ne s'attacheroit à aucun Potentat qu'au Roi son Souverain Sei-gneur, à peine d'être déchu de la réhabilitation & du rétablissement qu'on lui promettoit; enfin il devoit remettre au Roi les places de Rocroy, du Câtelet & de Linchamp, au tems qui lui seroit prescrit.

Les grandes difficultés étoient applanies, & l'on ne craignoit plus de voir échouer la négociation. Dom Louis vouloit toûjours que l'on permît à M. le Prince de venir aux conférences; il en donnoit un prétexte plausible, en assûrant que

424 Histoire des Négociations;

1659.

c'étoit uniquement pour reconcilier ce Prince avec le Cardinal, & pour les unir à jamais. Le Cardinal répondit que M. le Prince ne pourroit rentrer en France qu'après avoir exécuté tout ce qu'il avoit promis, & que les conférences seroient sinies avant qu'il eût pû licencier ses troupes. Les Ministres réglerent que l'Infante n'ameneroit en France que peu de personnes destinées à son service; son Confesseur, un Médecin, un Apothicaire & trois femmes de chambre; pour les charges de sa Maison, le Cardinal dit que le Roi en avoit disposé selon l'ulage.

Dom Louis proposa de laisser au moins à M. le Prince le petit Gouvernement de Verdun sur la Saône, & il ne put y réussir. Il souhaitoit que dans le traité de paix on ne parlât de M. le Duc d'Enguien que pour faire passer sur sa tête la Charge de Grand-Maître de la Maison du Roi, qu'on lui avoit enfin accordée. Le Cardinal observa qu'il étoit indispensable de ne pas laisser subsister sa prétention sur le Gou-

vernement

& du Traité de Paix des Pyrén. 425 vernement de Champagne, & qu'il falloit expliquer que la Charge de Grand-Maître lui étoit donnée en échange de ce Gouvernement. Les Ministres de France & d'Espagne chercherent les moyens de pacifier les troubles qui s'étoient élevés dans le Nord entre la Suede & le Dannemark. On desiroit que la paix sût générale, & l'on craignoit avec raison que les Rois de France & d'Espagne ne fussent entraînés indirectement dans une nouvelle guerre par les secours qu'ils se croiroient obligés de donner à leurs Alliés; pour l'éviter, on se promit mutuellement d'envoyer des Ambassadeurs dans les Cours du Nord, qui offriroient la médiation de leurs Maîtres, & qui travailleroient à y rétablir la paix.

La conférence suivante, dit le Cardinal dans sa dépêche au Roi, datée du 22. Septembre, commença bien & finit mal; le Ministre d'Espagne sit présent au Cardinal d'un attelage; il le pria, sil le donnoit au Foi, de l'avertir de ne pas mener lui-même ces chevaux extrè-

426 Histoire des Négociations, mement difficiles à conduire. Il pressoit le départ du Maréchal de 1659. Grammont, quoiqu'il fût presque impossible que le Roi d'Espagne vînt sur la frontiere avec l'Infante sur la fin de l'année, où les Couriers mêmes étoient souvent arrêtés par les neiges dans les montagnes de la Vieille Castille. Le Cardinal s'étoit attendu à cette difficulté; mais il fut surpris de voir Dom Louis retomber dans ses incertitudes, & vouloir soûmettre à un nouvel examen des articles déjà décidés. Le Ministre d'Espagne ne pouvoit confentir à ce que l'on fit mention dans le traité des Gouvernemens de Champagne & de Berry, auxquels M. le Duc d'Enguien aspiroit, & dont le Cardinal vouloit l'exclurre expressément; ce Prince, disoit le Ministre d'Espagne, n'est point coupable; il n'avoit que sept ans,

lorsqu'il a suivi M. le l'rince son pere. Pourquoi laisser dans le traité des preuves de l'indignation du Roi contre lui, s'il n'a pu la mériter? L'Espagne avoit cédé à la France, sans aucune restriction, la place

16593

👉 du Traité de paix des Pyrén. 427 d'Avesnes; Dom Louis ne vouloit pas que les dépendances de cette place fussent enveloppées dans la cession, sous le prétexte que les dépendances d'Avesnes appartenoient au Prince de Chimay, & que le Roi d'Espagne ne pouvoit céder ce qui appartenoit à l'un de ses Sujets; enfin, Dom Louis paroissoit se repentir d'avoir cédé à la France le Comté de Conflent ; il ne s'opposoit pas à ce que le Roi de France en prît possession; mais il demandoit que l'on n'en parlât pas dans le traité; il prétendoit qu'il suffisoit de dire que l'Espagne cédoit à la France tout ce qui est en deçà des Monts, & que les Commissaires nommés de part & d'autre fixassent les bornes des Pays compris dans cette cession. Le Cardinal étonné de ces variations, dit que son Maître, bien loin de donner des marques d'indignation contre M. le Duc d'Enguien, lui accordoit un bienfait signalé en lui donnant la Charge de Grand-Maître; que l'on étoit convenu de la cession pure & simple d'Avesnes, ce qui emportoit

Nn ij

428 Histoire des Négociations, 1659.

nécessairement la cession de ses dépendances, comme on l'avoit réglé pour toutes les places qu'on cédoit mutuellement par ce traité. Si Dom Louis s'opposoit à ce que la cession du Comté de Conssent sût. exprimée dans le traité, il falloit. que l'Espagne eût quelque desseinqu'elle dissimuloit; il ne sussiloit pas. de dire qu'elle cédoit à la France ce. qui est en deçà des Monts, & il. falloit au moins décider par le traité quels étoient les Monts qui devoient servir de bornes entre lesdeux Royaumes; si l'on ne décidoit pas nettement cette question,. on laisseroit un levain pour une guerre nouvelle: mais le Roi de France aimoit mieux continuer la. guerre avec la supériorité que ses armes lui avoient donnée, que de la. recommencer, lorsque le Roi d'Espagne auroit eû le tems de subjuguer le Portugal, & qu'il auroit recouvré toutes les places que la France vouloit bien lui rendre par le traité de paix; Dom Louis ne voulut céder sur aucun de ces objets: l'on se sépara avec vivacité & avec aigreur.

& du Traité de Paix des Pyrén. 429

Dans l'intervalle de cette conférence, & de celle qui fut tenue le 25. Septembre, le Cardinal envoya M. de Lyonne à Dom Louis pour lui offrir une derniere fois l'alternative de l'exécution du traité de Paris, à l'égard de M. le Prince, ou de la cession formelle du Comté de Conssent, & de la place d'Avesnes avec ses dépendances; M. de Lyonne avoit ordre de demander une réponse précise. Dom. Louis ne voulut rien promettre; il dit qu'il lui falloit de nouveaux ordres de son Maître.

Le Cardinal demanda une entrevûe pour savoir le motif d'un procédé si extraordinaire. Le Ministre d'Espagne répondit que c'étoit malgré lui qu'il faisoit naître des incidens capables d'altérer la bonne intelligence; mais il croyoit avoir à se plaindre de M. de Lyonne qui lui avoit parlé avec hauteur, & qui lui avoit déclaré que s'il ne donnoit une réponse précise sur le champ, le Cardinal se retireroit, sans attendre des nouvelles de Madrid. M. de Lyonne, répondit le Cardinal,

430 Histoire des Négociations, est donc bien malheureux d'avoir déplû à Votre Excellence, & de ne m'avoir pas satisfait, puisqu'il ne m'a pas rendu une réponse précise, qui étoit l'unique objet de son voyage. Nous pouvons tout achever en un quart d'heure, en exécutant le traité de Paris, qui a été ratifié par le Roi d'Espagne; il n'est plus question ni du Comté de Conflent, ni de la place d'Avesnes. Ne parlons plus de M. le Duc d'Enguien, & ne cherchons plus des expédiens pour M. le Prince; tout est réglé; il ne reste qu'à signer & à publier la paix. Tout est trop avancé, répliqua Dom Louis, pour ne pas finir à la satisfaction des deux Partis. Si je n'ai pas acquiescé à vos dernieres propositions, ce n'a pas été par mau-vaise volonté, mais par défaut de pouvoir. J'ai été d'avis de céder expressément le Comté de Conflent & la partie de la Cerdagne, qui est du côté de la France. J'attens des ordres dans peu de jours, & j'espere qu'ils seront tels que vous les desirez. Le Cardinal voulut rédiger sans délai cet article, afin qu'il n'y eût

& du Traité de Paix des Pyrén. 431 olus qu'à signer au retour du Courier. La cession du Constent & d'une partie de la Cerdagne fut faite dans les termes les plus forts, & il parut que Dom Louis n'avoit fait cette difficulté que pour obtenir le Gouvernement de Berry en faveur de M. le Duc d'Enguien; il demanda en effet ce Gouvernement, comme si l'Espagne l'eût acheté par la cession du Conflent & de la Cerdagne; le Cardinal s'en défendit, fur ce qu'il avoit rendu un dernier compte au Roi de tout ce qui regardoit M. le Prince & M. le Duc d'Enguien; mais il ajoûta que si la conduite de ces Princes étoit agréable au Roi, M. le Duc d'Enguien ne prétendroit pas en vain à de pa-reils Gouvernemens. Dom Louis avertit le Cardinal des plaintes que faisoit M. le Prince, qui étoit persuadé que le Cardinal ne vouloit pas lui rendre son amitié, puisqu'il avoit refusé de le voir aux conférences; le Cardinal soûtint avec raifon, qu'il ne devoit point voir M. le Prince qu'il n'eût accepté les conditions de la paix, & qu'il n'eût rendu ses respects au Roi.

432 Histoire des Negociations

1659.

Tout étoit réglé à son égard; cependant ses intérêts penserent rompre encore une fois la négociation. Lenet avoit persuadé à Dom Louis que l'article qui concernoit M. le Prince devoit être rédigé d'une maniere qui lui fût honorable; il en avoit donné un modele au Ministre Espagnol, & dans ce modele, sans parler ni de la faute de M. le Prince, ni de l'amnistie que le Roi lui accordoit, on supposoit qu'il avoit traité avec son Maître sur les conditions de la paix, comme un Prince étranger auroit pû traiter. Ce modele fut présenté par Dom Coloma à M. de Lyonne, qui refusa de s'en charger, & qui prédit aux Espagnols que la témérité de Lenet, & la complaisance aveugle de Dom Louis feroit prendre au Cardinal un parti auquel ils ne s'attendoient pas. Les Espagnols ne se rendirent pas; ils firent passer le projet jusqu'au Cardinal. Ce Ministre en sut étonné; il prit sincerement le parti de rompre les conférences, & de se retirer. D'abord il envoya à Dom Louis le présent qu'il

& du Traité de Paix des Pyrén. 433 qu'il lui avoit destiné, pour ne pas être en reste avec lui; il sit partir un Courier pour défendre au Maréchal de Grammont de partir. Il envoya le projet à la Cour, & il ne voulut point voir le Ministre d'Espagne qu'il n'eût reçu les ordres de son Maître. Lorsque ces ordres furent arrivés, il vit Dom Louis, & il lui dit que le Roi & fon Confeil avoient été scandalisés du projet que Lenet avoit osé présenter; qu'il avoit ordre de se retirer, & qu'il ne convenoit pas au Roi de disputer plus long-tems avec fon Sujet; on a toûjours assûré, ajoûta-t-il, que M. le Prince desiroit sincerement la paix entre les deux Couronnes, & qu'il souhaitoit avec passion de servir son Maître, lui qui ne craint point de former des demandes qui

feront un obstacle éternel à la paix. Le Roi même se plaint avec justice, de ce que depuis la tréve, & que l'on a posé les armes de part & d'autre, Dom Louis est le seul qui ait entrepris de faire la guerre à sa réputation; le Ministre d'Espagne sur 1659.

mortifié de ce reproche qui lui étoit

434 Histoire des Négociations,

1569.

personnel, & il fit de grandes protestations de respect pour le Roi. Il s'agit, dit le Cardinal, de prouver vos bonnes intentions par des effets, Je vous offre encore le choix, ou du traité de Paris, ou des conventions que nous avons faites tout récemment; mais je ne souffrirai rien qui puisse blesser la dignité de mon Maître. Dom Louis répond que rien au monde ne peut empêcher la paix; il demande que le Maréchal de Grammont continue fon voyage; il ne marchera pas, dit le Cardinal, que cette affaire ne soit terminée, Dom Louis se borna à demander en grace que l'on ne mît pas M. le Prince au désespoir par des termes injurieux. Le Cardinal lui promit de le satisfaire autant que l'honneur du Roi pourroit le permettre.

Le lendemain, il remit son projet à Dom Louis, qui resusa même de le lire, & qui protesta qu'il le signeroit aveuglément, par le desir extrème qu'il avoit de consommer l'ouvrage de la paix. Depuis plusieurs jours on gardoit le silence sur la difficulté que Dom Louis avoit faite au sujet des dépendances d'Avesnes. On décida que pour ces dépendances, le Prince de Chimay reconnoîtroit la Souveraineté du Roi, comme il avoit reconnu cel-

aucune jurisdiction sur le territoire d'Avesnes, où la justice avoit été rendue jusques-là en son nom; que toutes les Fortifications & tous les revenus de la place appartiendroient à la France, & que le Roi d'Espagne l'en dédommageroit. Dom Louis promit que l'on ne fortifieroit aucune place entre Avesnes & les Pays qui appartenoient à la France, ou qui lui étoient cédés par ce traité.

le du Roi d'Espagne; qu'il n'auroit

L'on régla que les Monts qui de toute ancienneté avoient servi de bornes entre les Gaules & l'Espagne, en serviroient encore, & que l'on nommeroit des Commissaires pour terminer toutes les difficultés que ce bornage pouvoit occasionner. Dom Louis pressoit le voyage du Maréchal de Grammont; il dit qu'on l'attendoit à Madrid avec impatience, & qu'on lui préparoit des

O o ij

honneurs extraordinaires, & que s'il y avoit eû à la Cour d'Espagne un plus grand Seigneur que l'Amirante de Castille, on l'auroit nommé pour recevoir & pour accompagner le Maréchal; il demanda qu'on retirât de Catalogne l'armée Françoise d'abord après la signature du trais

té, & il n'eut pas de peine à l'ob-

L'on n'avoit plus à régler que des objets moins intéressans, & les négociations devenoient plus faciles, à mesure qu'elles approchoient de leur fin. Les Ducs de Savoie & de Mantoue étoient en contessation au sujet de la dot de l'Infante Margue. rite mariée à . . . . pour ne point laisser de sujet de guerre entre ces Princes, on entendit leurs Ministres: mais ceux de France & d'Espagne ne purent les concilier. La France protégeoit le Duc de Savoie; l'Espagne étoit alliée du Duc de Mantoue; on craignoit que cet objet tout médiocre qu'il étoit, ne rallumât la guerre en Italie; pour la prévenir, on renvoya la décisson de cette affaire au Duc de Navaille

1659,

& du Traité de Paix des Pyrén. 437 & au Comte de Fuensaldagne, qui étoient à la tête des armées de France & d'Espagne au-delà des Alpes. Ils devoient prononcer en qualité d'Arbitres, & ils avoient les forces nécessaires pour faire exécuter leur décision. Dom Louis paroissoit peiné de l'état où l'on laissoit les Ducs de Lorraine & de Mantoue Alliés de l'Espagne, lors même que le Duc de Neubourg, qui n'étoit allié de la France que depuis très-peu de tems, obtenoit tout ce qu'il pouvoit desirer. Ce Ministre vouloit encore négocier sur ces intérêts; il ne cessoit de demander le Gouvernement de Champagne pour M. le Duc d'Enguien ; le Cardinal le détermina enfin à ne plus faire de sollicitations inutiles sur des objets que l'on avoit épuisés, & qui avoient été décidés sans retour.

L'on étoit fort avancé dans le mois d'Octobre, lorsque le Roi d'Angleterre se rendit à Fontarabie, de l'agrément de Dom Louis. Le Duc de Lorraine vint à Yron pour être à portée des conférences; il étoit sorti d'Espagne sans avoir pû

O o iij

obtenir audience du Roi, &

obtenir audience du Roi, & il ne dissimuloit point son ressentiment sur la dureté & l'ingratitude de l'Espagne. On vit paroître dans le même tems un Ambassadeur de Portugal, des Envoyés de Mayence, de Cologne & de Neubourg. Le Cardinal dit à cette occasion, qu'il ne falloit plus douter de la fin de la comédie, puisque tous les Acteurs

paroissoient sur le théatre.

Le Duc de Lorraine fit dire au Cardinal qu'il étoit extrèmement mécontent de l'Espagne, & qu'il ne vouloit plus se conduire que par les conseils, & suivant les intérêts de la France; il demandoit que le Cardinal l'entendît sur les projets qu'il avoit formés. Ce Prince avec beaucoup d'esprit, de courage & de talens pour la guerre, s'étoit perdu par fon inconstance; il avoit voulu se faire rechercher par les grandes Puissances; & par sa conduite, il les avoit obligées à le maltraiter. Le Cardinal persuadé que l'on ne devoit avoir aucune confiance à ses promesses & à ses traités les plus solemnels, lui fit dire qu'il ne pou-

1659.

voit recevoir que de Dom Louis du foulagement dans sa situation, & que la paix étant faite entre la France & l'Espagne, la France ne pouvoit prositer de son mécontentement.

Le Roi d'Angleterre embarrassa davantage le Cardinal : ce Prince infortuné ne demandoit d'abord qu'une entrevue avec le Roi de France, qu'il espéroit de toucher par la justice de sa cause & par le malheur de sa situation. Le Cardinal en parut attendri, il en conséra avec le Ministre d'Espagne, & le résultat de leurs consérences sut que les tems n'étoient pas propres au rétablissement du Roi d'Angleterre.

Le Duc de Lorraine ne s'étoit pas rebuté du premier refus que le Cardinal avoit fait de l'entendre; il avoit obtenu une conférence avec ce Ministre; & quoiqu'elle dût déplaire au Ministre d'Espagne, le Cardinal la donna avec un éclat qui parut même affecté. Il envoya la Compagnie de ses Gardes, & ses carrosses sur la frontiere pour rece-

O o iiij

1659.

440 Histoire des Négociations; voir ce Prince; lui-même s'avança jusqu'à une demi - lieue de S. Jean de Luz; mais il lui refusa la main, & il s'excusa de ce qu'il ne lui rendoit pas sa visite, parce que ce Prince habitoit encore sur les Terres d'Espagne, où le Cardinal ne devoit pas aller. Le Duc de Lorraine n'oublia rien de tout ce qui pouvoit toucher le Ministre en sa faveur; il fit des protestations d'un attachement éternel au service du Roi; il demanda que l'on adoucît la rigueur du traité; il se plaignit avec aigreur des Espagnols qui avoient fait les plus grands efforts, jusqu'à sacrifier des places considérables pour procurer des graces à M. le Prince, & qui abandonnoient un Prince Souverain leur ancien Allié, confacré à leur service depuis vingt-cinq ans, & écrasé pour avoir pris leur parti. Il avouoit cependant qu'il n'avoit pas droit de prétendre que le Roi de France sît pour lui plus que le Roi d'Espagne; mais cela même feroit éclater davantage la générosité du Roi, & la France devoit en recueillir de grands avantages.

1659

O du Traité de Puix des Pyrén. 441 Le Cardinal fut insensible à tout; il répondit que tout étoit décidé, & qu'il n'étoit plus possible de changer le traité; le Duc de Lorraine ne devoit attendre sa guérison que de Doni Louis, & toute la France seroit indignée avec raison contre le Cardinal, si le Roi accordoit an Duc de Lorraine des graces que l'Espagne n'exigeoit pas. Au reste, le Cardinal ne dissimula pas la joie qu'il ressentoit de voir que les Alliés de son Maître fussent mieux traités que ceux de l'Espagne ; il parut mortifié de ce que cette différence étoit aux dépens du Duc de Lorraine; & pour lui faire mieux sentir qu'il ne devoit jamais avoir de confiance aux Espagnols, il dit à ce Prince, qu'il supplieroit le Roi de se relâcher de quelqu'uns des avantages qui lui étoient assûrés par le traité à l'égard de la Lorraine, si le Duc de Lorraine pouvoit déterminer Dom Louis à lui faire les mêmes sacrifices qu'il avoit faits à M. le Prince, & à lui donner en Flandres quelques places, qu'il pût céder à la France pour fortifier ses frontieres.

442 Histoire des Négociations;

Le Duc de Lorraine saisit ce projet avec empressement; il promit de faire tous ses efforts pour y déterminer Dom Louis; en attendant le succès de sa négociation, il demanda au Cardinal qu'on lui rendît le Duché de Bar, qui étoit un objet médiocre pour le Roi de France, & dont le revenu n'excédoit pas quatre mille francs. Il propofa de transporter en Franche-Comté le chemin que le Roi s'étoit réservé en Lorraine pour le passage des troupes qu'il enverroit en Alsace. Le Cardinal ne rejetta aucune proposition; mais il assûra qu'il ne pouvoit répondre que lorsqu'il sauroit avec certitude ce que le Roi d'Espagne vouloit faire en faveur du Duc de Lorraine. Lorsque le Cardinal rendit compte au Roi de cette converfation, il établit pour principe qu'il étoit utile à la France d'accepter les dédommagemens que l'Espagne donneroit pour ce que l'on relâcheroit en Lorraine. Selon lui, on pouvoit rendre facilement le Duché de Bar, qui n'a point de places fortes, & dont les troupes du Roi pou-

1659.

Voient s'emparer, lorsque le Ducde Lorraine prenoit parti contre la France, & il étoit plus utile d'affoiblir le Roi d'Espagne du côté des Pays-Bas, que d'affoiblir un Duc de Lorraine qui n'étoit pas assez fort pour contester avec le Roi.

1659.

Lorsque les deux Ministres se rassemblerent, le Cardinal fit entrer dans la falle de la conférence M. le Duc de Guise, & M. le Comte d'Harcourt, pour remercier Dom Louis de ce qu'il avoit procuré la liberté du Duc de Lorraine. Le Cardinal présenta aussi à Dom Louis M. de Gonterii que le Maréchal de Grammont avoit envoyé de Madrid pour remercier Dom Louis des honneurs extraordinaires que ses fils avoient faits au Maréchal. Après ces présentations, Dom Louis étant demeuré feul avec le Cardinal, dit que les Ministres du Duc de Lorraine lui avoient livré un terrible assaut, & qu'ils l'avoient pressé extrèmement de céder quelques places de Flandres, pour que la France rendît le Duché de Bar; Dom Louis se plaignit au Cardinal de l'a444 Histoire des Négociations;

voir mis aux prises avec le Duc de Lorraine: pour rendre sa condition meilleure, il dit que le Cardinal avoit donné à ce Prince des moyens de le persécuter, mais que tout étoit fini, & que le Duc de Lorraine ne devoit plus rien attendre que de la générolité du Roi de France. Le Cardinal rappella à la mémoire de Dom Louis, qu'il l'avoit souvent pressé de finir la négociation avant que le Duc de Lorraine pût venir aux conférences, & les embarrasser par ses sollicitations. Prince avoit appris par le bruit public que l'Espagne cédoit des places à la France en faveur de M. le Prince; ce n'étoit point un mystere que le Cardinal lui eût révélé; il étoit naturel que le Duc de Lorraine demandât d'être traité au moins aussi favorablement que M. le Princé; si la proposition n'agréoit pas à Dom Louis, il étoit le maître de la rejetter. Dom Louis dit qu'il feroit un dernier effort pour le Duc de Lorraine, s'il ne s'agissoit que de céder quelques petites Terres pour faire rendre le Duché de Bag-

1659.

1659.

à ce Prince. Le Cardinal vouloit qu'on en donnât à la France un dédommagement considérable; il dit que le Roi son Maître étoit satisfait de ce qui avoit été décidé, & qu'il ne se relâcheroit qu'à proportion des avantages que l'Espagne lui offriroit. Dom Louis laissa tomber ce discours; il se proposoit de ne plus rien écouter sur les intérêts du Duc de Lorraine, qui par une conduite inconstante & bisarre, avoit mécontenté les deux Partis.

Le Maréchal de Grammont étoit parti pour aller demander l'Infante. Ilavoit fait le voyage en poste avec un cortege très-nombreux & très-brillant. Arrivé à Mandés, Village situé à un quart de lieue de Madrid; lui & toute sa suite prirent des habits magnifiques. Le Roi d'Espagne y avoit envoyé deux Lieutenans des postes, six Maîtres Couriers, huit Postillons, & beaucoup de chevaux de son Ecurie pour le Maréchal, & pour ceux qui l'accompagnoient; on disposa la marche pour qu'elle se sit sans confusion; un Lieutenant des Postes, les six

446 Histoire des Négociations,

Maîtres & les huit Postillons vêtus d'habits de fatin couleur de rose, galonés d'argent, marchoient à la tête : suivoit le Lieutenant Genéral des Postes seul ; le Maréchal étois entre ses deux fils; il avoit avec lui quarante Seigneurs François, ou Gentilshommes, & une nombreuse livrée fermoit la marche. On partie de Mandés au galop, & on entra à Madrid par la porte du Prado, au milieu d'une multitude innombrable de Peuple qui faisoit retentir l'air de cris de joie, & qui admiroit un spectacle unique dans son espece. Le Maréchal entra à cheval dans le vestibule du Palais; là il fut reçu par l'Amirante de Castille, accompagné de dix-huit Grands d'Espagne. Le Roi l'attendoit dans un sallon fort orné, assis sous un dais. & environné d'une Cour brillante. Il se leva dès que le Maréchal parut, & il se découvrit. Le Maréchal fit son compliment, & ensuite le Rois'entretint familierement avec lui. La conversation finie, le Maréchal passa au côté droit du fauteuil du Roi, & il lui demanda la

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 447 permission de lui présenter les Seigneurs qui l'accompagnoient; la Reine & l'Infante voyoient la cérémonie d'une tribune où elles ne pouvoient être vûes. De l'appartement du Roi, le Maréchal fut conduit chez la Reine; il lui parla un moment le chapeau sur la tête; puis il se découvrit, & après avoir harangué la Reine, il parla aux deux Infantes. La Reine répondit en Espagnol, & l'Infante ne dit que ces mots: Come esta la Reyna mi tia. Comment se porte la Reine ma tante? Après les complimens, l'Amirante conduisit le Maréchal dans un Palais orné des meubles les plus riches de la Couronne, où toute sa suite sut logée commodément. On lui laissa le reste de la journée pour se délasser d'une course fatiguante. Le lendemain il reçut la vilite du Nonce, de l'Ambassadeur de l'Empereur, & de l'Ambassadeur de Pologne; on lui donna l'un des carrosses du Roi, & six autres carrosses pour les Seigneurs qui étoient avec lui; chaque jour fut marqué par quelque fête, & le vingt du mois d'Août, 448 Histoire des Négociations,

1659.

Dom Fernando Ruys de Contrera! lui apporta en cérémonie une lettre par laquelle le Roi l'assûroit qu'il accordoit avec plaisir I Infante au Roi de France, & qu'il lui expliqueroit ses sentimens dans une Audience publique qui avoit été fixée pour le lendemain. Dans cette Audience, le Roi fit un discours fort touchant sur les malheurs des guerres qui avoient précédé, sur les avantages que l'on devoit recueillir de la paix & de l'alliance que les deux Couronnes les plus puissantes de l'Europe contractoient. Le Maréchal prit congé du Roi, de la Reine & de l'Infante, & le soir il assista à une comédie où il fut placé vis-àvis de l'Infante, afin qu'il eût le tems de la considérer. Dans la lettre qu'il écrivit au Cardinal, il dit: Je loue Dieu de tout mon cœur, de pouvoir écrire avec vérité, que rien n'est plus beau ni plus agréable que l'Infante, & dans la satisfaction que Votre Eminence doit avoir du grand nombre d'importans services que vous avez rendus à l'Etat, vous y pourrez ajoûter celle d'avoir procuré un Roi la plus aimable femme qui soit dans & du Traité de Paix des Pyrén. 449 dans toute la Chrétienté. Avant le départ du Maréchal, le Roi lui envoya un cordon de chapeau de fort beaux diamans.

1659,

Tout étoit prêt à être signé, lorsque les vivacités du Duc de Lorraine retarderent la signature de quelques jours. Il protesta à Dom Louis qu'il aimeroit mieux être abandonné par le Roi d'Espagne, que de le voir acquiescer à tout ce que la France exigeoit. Il reconnoissoit qu'il ne devoit pas se plaindre de la France qui lui avoit imposé les conditions les plus dures; mais il lui étoit insupportable que la Maison d'Autriche signat sa ruine & sa perte, après l'avoir servie pendant vingt-cinq ans. Il dit nettement que les mauvais traitemens qu'il éprou-voit ternissoient la gloire du Roi Catholique, & que toutes les conventions que l'on avoit faites à son sujet, étoient aussi nulles qu'injustes, parce qu'il étoit Souverain, & qu'il n'avoit donné aucun pouvoir au Ministre d'Espagne pour traiter de ses intérêts. Il alla jusqu'à dire qu'il en feroit repentir l'Espagne, &

Pp

450 Histoire des Négociations,

1659.

dans toutes les occasions, il répétoit les mêmes plaintes & les mêmes menaces. Le Cardinal étonné de ces incartades, dit au Duc de Lorraine en particulier, que sa conduite étoit imprudente, & qu'il devoit modérer ses discours dans un tems où il étoit encore au pouvoir des Espagnols, & qu'ils auroient plus de raison de le faire arrêter alors, que lorsqu'ils le firent arrêter à Bruxelles; on chercha des expédiens pour l'appaiser; le Cardinal fouhaitoit fort qu'on lui proposât un dédommagement convenable pour le Duché de Bar; mais il dissimuloit, & Dom Louis ne faisoit aucune proposition. Le Duc de Lorraine fut obligé de plier; il reconnut trop tard, qu'un Prince foible, qui ne peut obtenir la neutralité entre deux grandes Puissances, doit sacrifier son inclination à son intérêt, & s'attacher à celle qui a plus de facilités pour lui nuire & pour le soûtenir.

Dom Louis reçut alors la nouvelle affligeante de la mort de l'Infant, & de la maladie du Prince des Asturies; les Espagnols propoferent à cette occasion, que si le Prince des Asturies mouroit, l'on

donnât la seconde Infante à Monsieur, qui iroit s'établir en Espagne, & dont la postérité succederoit à la Couronne: cette proposition s'é-

vanouit par le rétablissement de la santé du Prince des Asturies.

Avant que de signer, Dom Louis demanda au Cardinal une déclaration formelle, qu'il ne croyoit pas que l'on pût lui refuser. Le Cardinal avoit toûjours assûré que le Roi d'Espagne pouvoit donner à M. le Prince une récompense en argent. Dom Louis exigeoit que le Cardinal déclarât que le Roi de France permettoit à M. le Prince d'accepter cette somme. Le Cardinal répondit que M. le Prince pouvoit l'accepter, mais qu'il étoit plus à propos que le Roi d'Espagne donnât le million d'or qu'il destinoit à M. le Prince, à l'Archiduc d'Infpruk, pour le dédommager des droits qu'il avoit eus sur l'Alsace, & qu'il avoit cédés au Roi de France par le traité de Munster, & qu'en

Ppij

452 Histoire des Négociations, échange le Roi rendroit la même

\$659.

somme à M. le Prince. Dom Louis observa que le million d'or n'étoit pas prêt, & que le Roi d'Espagne ne pouvoit le payer qu'avec le tems, & en donnant tous les ans cent mille écus, jusqu'à ce que cette dette fût acquitée. Le Cardinal parut douter que M. le Prince se contentât de l'offre de Dom Louis; il assûra du moins que le Roi de France n'y consentiroit pas; cent mille écus payés tous les ans à M. le Prince par le Roi d'Espagne en pleine paix, auroient l'air d'une pension qu'il seroit indécent à M. le Prince d'accepter. Dom Louis assûra qu'il ne pouvoit offrir davantage; il prétendoit que la paix laissoit encore de grands embarras au Roi d'Espagne; il restoit en guerre avec l'Angleterre & le Portugal, & le mariage de l'Infante occasionnoit des dépenses extraordinaires. Le Cardinal se rendit; il donna un délai de trois ans pour payer cette somme, & Dom Louis s'en contenta.

Il voulut essayer de sléchir le Cardinal en sayeur du Duc de Lorrai& du Traite de Paix des Pyrén. 453

16590

ne; mais il ne prenoit pas la rou-te que le Ministre de France lui avoit tracée; & n'offrant rien pour indemniser la France de la cession du Duché de Bar, il ne put rien obtenir. Le fort du Roi d'Angleterre le touchoit encore davantage; c'étoit, disoit-il, un Hôte bien moins incomode que le Duc de Lorraine; il sollicitoit avec douceur, & il desiroit que le Roi de France s'intéressât à ses malheurs. Le Cardinal dit que son Maître en étoit touché; mais qu'il étoit impossible d'entreprendre la guerre d'Angleterre dans un tems où celle d'Allemagne de-venoit plus vive, & où le Roi ne pourroit se dispenser d'envoyer une armée dans l'Empire, pour empêcher que ses Alliés ne fussent opprimés, & pour faire exécuter le traité de Munster dont il étoit garant. Si le Roi d'Angleterre faisoit espérer qu'on pourroit le rétablir avec peu de troupes, ce Prince paroissoit se flater, ou peut-être il ne desiroit que d'engager dans cette guerre la France & l'espagne, dans l'espérance que ces deux Couron454 Histoire des Négociations; nes ne laisseroient pas leur ouv

1659.

nes ne laisseroient pas leur ouvrage imparfait, & qu'elles n'abandonneroient jamais les troupes qu'elles auroient envoyées dans la GrandeBretagne. Dom Louis dit qu'il ne s'agissoit que d'y envoyer quatre ou cinq mille hommes; que le Roi d'Angleterre répondoit du succès, malgré la médiocrité du secours, & que son rétablissement devenoit immanquable par les divisions du Parlement & de l'armée Angloise. S'il ne tient qu'à cela, répondit le Cardinal, le Roi d'Espagne ne voudra partager avec personne la gloire de rétablir un Roi avec si peu de

dépense & de danger.

Ensin, l'on s'assembla le 7. Septembre 1659, pour signer le traité de paix & le contrat de mariage.

Le Duc de Lorraine s'étoit appaisé par le conseil du Cardinal, pour être payé des sommes considérables que l'Espagne lui devoit, & pour jouir de soixante mille écus de rente qu'elle lui assignoit sur des Terres situées en Flandres. Tous les obstacles étoient évanouis; la signature du traité de paix & du

.

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 455 contrat de mariage se fit avec le plus grand appareil, & M. de Crequy partit sur le champ pour en porter à son Maître l'heureuse nouvelle. La faison étoit trop avancée pour que le Roi d'Espagne sît le voyage de Fontarabie, & qu'il y amenât l'Infante. La cérémonie du mariage sut remise à l'année suivante. Il sut célébré à Saint Jean de Luz le 9. Juin 1660.

Ainsi finit une guerre qui avoit duré vingt-cinq ans: une multitude innombrable de troupes y avoient péri; elle avoit épuisé les finances des deux plus florissans Royaumes de l'Europe; l'Espagne perdoit beaucoup de Pays & de places fortes, & la France les achetoit trop cher: tels sont presque toûjours les mal-

heureux fruits de la guerre.

Cette négociation avoit attiré l'attention de toute l'Europe, & le traité qui la consomma fut reçu d'une maniere bien dissérente en Espagne & en France. En Espagne, on vit avec des transports de joie la fin d'une guerre malheureuse; après la signature du traité, Dom

456 Histoire des Négociations, Louis dit aux Espagnols qui l'ac-

1659.

Louis dit aux Espagnols qui l'accompagnoient, allons rendre graces à Dieu de cet évenement; l'Espagno étoit perdue; elle est sauvée. En France, les sentimens surent partagés. Le traité le plus glorieux & le plus utile que nos Rois aient jamais fait, devint l'objet de la critique, de la satyre même la plus vive & la plus amere. Il est des hommes toûjours déterminés à censurer ce dont ils ne sont pas les Auteurs, ou par vanité, ou par vengeance, ou par intérêt, plus souvent encore, parce qu'ils n'ont pas assez de lumieres pour juger des assaires d'Etat.

Les ennemis du Cardinal le feroient plaints avec justice de la continuation de la guerre; ils défaprouverent & la paix, & les conditions que l'on avoit prescrites aux Espagnols. D'abord on reprocha au Ministre de France de n'avoir pas demandé l'ex cution du traité qu'il avoit conclu à Paris avec Pimentel, & d'avoir soûmis à un nouvel examen des conventions solemnelles, signées par un Ministre Plénipetentiaire d'Espagne, & ratissées

par

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 457 par son Maître: mais dans le traité que le Cardinal Mazarin avoit signé avec Pimentel, it n'y avoit aucune assurance du mariage du Roi avec l'Infante Marie-Thérese; avant les conférences des Pyrénées, le Cardinal espéroit encore de conclurre ce mariage, sans que l'on exigeat aucune renonciation de l'Infante, & d'obtenir pour sa dot, ou la Franche-Comté, ou les Pays-Bas. Lorsque Dom Louis eut donné des assûrances du mariage du Roi avec l'Infante, il fallut traiter suivant un nouveau plan, & avoir de la fermeté, ou de la facilité à l'égard des conquêtes de la France, à mesure que le Roi d'Espagne seroit libéral ou économe pour la dot de l'Infante.

Dans les libelles qu'on se donnoit alors la liberté de répandre, on accusa le Cardinal Mazarin d'avoir ignoré toute la soiblesse, tout l'épuisement de l'Espagne; d'avoir agi par un excès de timidité, & d'avoir redouté l'ombre même des anciennes séditions. La France, disoit-on, avoit tout à espérer depuis la bataille des Dunes; le fruit de sa

Qq

458 Histoire des Négociations;

1659.

victoire avoit été la prise de Dunkerque, d'Oudenardes, de Menin, de Commines, d'Ypres & de Gra-velines. Les Espagnols étoient cantonnés dans le Brabant & dans le Haynaut, où les troupes du Roi & les places de Landrecy & du Quesnoy les tenoient dans l'inaction & dans la crainte. Les François étoient Maîtres d'Arras, de Béthune, de Bapaume, la Bassée, Lens & Saint Venant. Ils avoient Damvilliers. Longwy, Thionville & Montmédy, qui rendoient le Duché de Luxembourg inutile aux Espagnols, L'on ne pouvoit en Espagne lever de nouvelles troupes, jusqu'à ce que la flotte des Indes y fût arrivée. Les Pays-Bas qui paroissoient encore soumis à leur ancien Maître, étoient disposés à se révolter, persuadés que Philippe IV, ne pouvoit plus les défendre, & que le tems étois venu de recouvrer leur liberté; l'entrée de l'Italie étoit ouverte aux troupes Françoises; elles occupoient Valence sur le Pô, & Mortave sur le Thesin; le Duc de Modene leur Allié pouvoit incommoder beaucoup les Espagnols. L'Empereur avoit trop d'affaires en Allemagne

& du Traité de Paix des Pyrén. 459 pour leur donner du secours. Si malgré ses embarras il avoit entrepris d'envoyer des troupes en Flandres, le Roi de Suede ne l'auroit pas souffert; s'il avoit posté ses troupes en Italie, les Etats de l'Empire qui se plaignoient avec ráison des infractions de leurs priviléges, auroient profité de l'absence des armées de l'Empereur pour se faire rendre leurs anciens droits. Les François Maîtres du Roussillon n'avoient rien à craindre pour le Languedoc; l'Espagne même leur étoit ouverte, depuis qu'ils possédoient Roses & une partie de la Catalogne. La Franche-Comté observoit une neutralité exacte; l'Alsace & la Lorraine obéissoient au Roi : la réputation des troupes Espagnoles étoit extrèmement affoiblie; leur crédit étoit tombé. Si la Flandre s'étoit révoltée, ou si Louis XIV. en avoit achevé la conquête, il auroit pû facilement avoir de plus grandes armées en Italie, & enlever ce que le Roi d'Espagne y avoit conservé. Enfin, les Portugais Vainqueurs des Espagnols à Elvas, pouvoient soûtenir la guerre très-long-tems,

Qqii

460 Histoire des Négociations,

1659.

si on leur envoyoit des secours par mer, & si la France faisoit avec eux une alliance offensive & défensive. Saint Evremond qui étoit aux conférences des Pyrénées, se flata d'établir ces raisons dans une lettre qu'il écrivit au Marquis de Crequy, & que l'on rendit publique pour le malheur de son Auteur. Ennemi personnel du Cardinal Mazarin, aigri par une prison de quelques mois, à la Bastille, il remplit sa lettre d'ironies indignes de la réputation, d'esprit qu'il avoit acquise, & de traits satyriques plus indignes encore de sa prétendue Philosophie.

Le Cardinal n'eut pas de peine à justifier le traité qu'il avoit conclu. Ses amis & ceux de la vérité avoitoient que le Roi avoit sacrissé sa gloire & de grandes espérances à la paix; mais la gloire même du Roi étoit augmentée par ce sacrifice. Il est plus glorieux de faire du bien aux hommes que de les subjuguer, d'obliger une Nation aussi belliqueuse, aussi sage, aussi puisfante que la Nation Espagnole à demander la paix, que de l'accabler par les malheurs de la guerre, Le Roi n'avoit cédé ses espérances.

& du Traité de Paix des Pyrén. 461 que pour des avantages certains; la France ne pouvoit refuser la paix, sans risquer de perdre le fruit de sa bravoure, de ses victoires, des dépenses immenses qu'elle avoit faites. Déjà les troubles d'Angleterre empêchoient les Anglois d'envoyer des troupes en Flandres, & d'armer des vaisseaux pour attaquer la flotte des Indes. Cromwel étoit mort sur la fin de l'année 1658. son fils avoit succédé à son autorité, sans avoir hérité de ses lumieres, de son ambition, de son intrépidité. Le Parlement d'Angleterre s'étoit rendu Maître de la République; mais l'armée s'étoit révoltée contre le Parlement: & bien loin de fortifier l'armée Françoise qui étoit en Flandres, les Anglois en avoient retiré leurs troupes; ils s'étoient bornés à laisser une garnison dans Dunkerque ; leurs dissensions ne leur permettoient pas d'affoiblir les forces qu'ils avoient dans la Grande-Bretagne, de dégarnir leurs portes, d'exposer leurs flottes, & de penser aux affaires du dehors.

Dans les plus grands succès des armes, on doit craindre leurs vi-

Qqiij

462 Histoire des Négociations,

1659.

cissitudes. Il est important de prositer des momens de supériorité pour faire une paix avantageuse. La France avoit beaucoup souffert d'une guerre de vingt-cinq ans, & pendant ses troubles domestiques, ses Citoyens l'avoient désolée, plus encore que ses ennemis. Une multitude de séditieux n'attendoit que le refus de la paix pour exciter de nouveaux troubles, & l'Espagne devoit faire les plus grands efforts pour les soûtenir. On ne pouvoit espérer d'entreprendre la conquête de la Flandre sans se faire de nouveaux ennemis; les Etats-Généraux surtout devoient s'y opposer, pas jalousie contre la France, par la crainte que leur inspiroient son voisinage & sa puissance, par le crédit que l'Espagne avoit dans les Provinces-Unies, depuis qu'elle les avoit reconnues pour Souveraines. Les Espagnols étoient sûrs de recevoir bientôt la flotte des Indes, & d'y trouver des thrésors accumulés pendant plusieurs années. L'Empereur offroit soixante mille hommes à Philippe IV. & pour l'empêcher de les donner, il eût été nécessaire que la France & la Suede envoyaffent des armées dans l'Empire. La France ne le pouvoit fans affoiblit trop ses troupes de Flandres, de Catalogne & d'Italie; la Suede le pouvoit encore moins; elle avoit la guerre avec le Dannemark; elle craignoit la Pologne, l'Electeur de Brandebourg, & les Etats Généraux.

On n'entretenoit des armées en Italie qu'avec des dépenses excessives. Le secours du Duc de Modene étoit soible, & la communication de son Pays avec les places occupées par les François étoit difficile. Le mariage du Roi avec la Princesse de Piémont n'auroit pas été un garant sûr que le Duc de Savoie cût été constant dans le par-ti de la France; les Princes préferent leurs intérêts aux liaisons de parenté; si le Duc de Savoie avoit épousé l'Infante; si par ce mariage il étoit monté sur le Thrône d'Espagne, fon union avec l'Empereur les auroit rendus trop puissans, l'un en Italie, l'autre dans l'Empire, & l'accroissement de leur pouvoir auroit été dangereux pour la France: mais dans la circonstance où le

.Qq iiij

464 Histoire des Négociations;

Duc de Savoie n'auroit point acquis de nouveaux Etats, l'Empereur pouvoit faire entrer ses troupes en Italie par le Tirol & par la Valteline, & le forcer à une neutralité, qui auroit déconcerté tous les projets que la France pouvoit former sur l'Italie. A l'égard de M. le Prince, la Régente & tout le Conseil n'avoient pas crû que le Roi dût être inexorable pour un Prince de son Sang, dont la France admiroit les talens, lors même qu'il lui faisoit la

guerre.

1659.

Tous ces motifs justifioient le traité des Pyrénées aux yeux des François qui en jugeoient sans passion : mais à présent que le tems a amené des évenemens qu'il étoit facile de prévoir, & qu'il étoit naturel d'espérer, on reconnoît unanimement que le traité des Pyrénées a été l'un des plus glorieux & des plus utiles que la France ait faits. Par ce traité, Louis XIV. a obligé les anciens ennemis de sa Couronne à poser les armes; il a soûtenu ses Alliés; il a humilié & affoibli le Duc de Lorraine, le seul Prince qui eût joint ses troupes à celles d'Espagne. La réputation &

& du Traité de Paix des Pyrén. 465 la confiance des Alliés font pour un grand Roi fort au-dessus de l'acqui-

lition de quelques places.

Du moins ceux qui ne jugent de l'utilité d'un traité que par les acquisitions que l'on y fait, ne peuvent méconnoître les avantages du traité des Pyrénées. Philippe IV. cédoit à Louis XIV. tout l'Artois; il n'en exceptoit qu'Aire & S. Omer. Dans la Flandre, Louis XIV. demeuroit Maître de Rocroy, du Câtelet, de Linchamp, d'Avesnes, de Marienbourg, de Philippeville, des Forts Philippe, de l'Écluse, d'Hannuin, de Bourbourg, de Saint Venant, de Gravelines, & de tous les Territoires qui dépendent de ces différentes places. La France avoit encore dans le Haynaut Landrecy & le Quesnoy. Dans le Duché de Luxembourg, elle fortifioit sa frontiere par l'acquisition de Thionville, de Montmédy, de Damvilliers, de la Prevôté d'Yvoy, de Chavancy & de Marville. Du côté du Roussillon, on lui cédoit les Comtés de Roussillon & de Conflent, avec une partie du Comté de Cerdagne. Les Catalans étoient rétablis dans tous leurs pri1659.

466 Histoire des Négociations,

1659.

viléges. Le Duc de Savoie Allié de la France recouvroit Verceil; il conservoit tous les droits qui lui avoient été promis par le traité de Quérasque. On rendoit Juliers au Duc de Neubourg, & au Prince de Monaco toutes les Terres qu'il avoit possédées dans le Royaume de Naples & dans le Duché de Milan. Louis XIV. rendoit la Lorraine au Duc Charles, fous la condition que les fortifications de Nancy seroient rasées; le Roi se réservoit le Duché de Bar, le Comté de Clermont, Moyenvic, Stenay, Dun & Jametz, avec un passage en Lorraine pour les troupes Françoises que l'on envoieroit en Alface.

Si la France abandonnoit le Portugal, elle n'étoit point infidelle à fes traités. Jamais Louis XIII. & Louis XIV. n'avoient voulu promettre aux Portugais de ne faire la paix avec l'Espagne que de concert avec eux; l'on avoit prévû que cet engagement seroit un obstacle insurmontable à la paix; l'on avoit promis seulement de solliciter le Roi d'Espagne en faveur du Portugal: & quoique la France n'eût pas lieu d'être satissaite de la mollesse

& du Traité de Paix des Pyrén. 467 avec laquelle les Portugais avoient fait la guerre, le Cardinal Mazarin avoit été bien au-delà des engagemens que le Roi avoit pris, lorsque dans la vivacité de la contestation sur le rétablissement de M. le Prince, il avoit offert de lui rendre avec son patrimoine la Charge de Grand Maître & tous ses Gouvernemens, même de céder toutes les conquêtes que la France avoit faites pendant cette guerre, si le Roi d'Espagne vouloit reconnoître le nouveau Roi de Portugal. Le Roi d'Espagne ne crut pas devoir acheter si cher le rétablissement de M. le Prince; il aima mieux lui faire le facrifice de quelques places en Flandres. Pour l'Alface, Philippe IV. renonçoit à tous les droits qu'il prétendoit avoir sur cette Province; il anéantissoit l'opposition qu'il avoit formée au traité de Munster, & il assûroit à la France l'exécution de cet important traité.

Le Roi avoit eu encore d'autres motifs très-pressans pour se déterminer à la paix; mais il étoit obligé de les tenir secrets, & ces motifs n'ont été dévoilés que par la succession des tems. Philippe IV. avois 468 Histoire des Négociations,

été marié deux fois : de son premier mariage avec Elisabeth de France sœur de Louis XIII. il avoit eu un fils nommé Dom Baltasard, mort sans postérité en 1646. il avoit eu encore plusieurs filles mortes en basâge, & l'Infante Marie-Thérese qui fut promise à Louis XIV. par le traité des Pyrénées. Après le décès d'Elisabeth de France morte en 1644. Philippe IV. avoit épousé en secondes noces Marie - Anne d'Autriche fille de l'Empereur Fer-dinand III. De ce mariage il eut deux Princes qui moururent en bas âge, l'Infant Charles qui lui fuccéda sous le nom de Charles II. & l'Infante Marguerite-Thérese qui sut mariée quelques années après le traité des Pyrénées à l'Empereur Léopold.

Au tems de ce traité, l'Infante Marie-Thérese, sœur aînée du Prince des Asturies & de l'Infante Marguerite, avoit des droits échus sur une partie des Etats du Roi son pere, & elle avoit des espérances encore plus grandes. Ce n'est pas ici le lieu de justifier ses prétentions; cette discussion appartient à l'histoite des traités d'Aix-la-Chapelle &

& du Traité de Paix des Pyrén. 469 le Nimegue. J'observerai seulement que les Coûtumes ocales des difféens Etats que le Roi d'Espagne posédoit aux Pays-Bas, donnoient à 'Infante Marie - Thérese le droit que ces Coûtumes appellent de dévolution sur le Brabant, la Haute Gueldres, le Limbourg, le Duché le Luxembourg, la Flandre, une partie de l'Artois, le Comté de Haynaut, celui de Namur, Anvers & le Marquisat du Saint Empire, & ur la Seigneurie de Malines. Tous ces grands Fiefs n'avoient point été ncorporés à la Couronne d'Esparne, & leur succession devoit être églée par la Loi que leurs anciens Souverains & les Etats de chaque Pays leur avoient imposée; mais cette même Loi en assûroit une portion considérable à l'Infante Marie-Thérese, en sa qualité de œur aînée du Prince des Afturies & de l'Infante Marguerite, & en qualité de seule fille du premier lit du Roi d'Espagne.

Ce droit de dévolution ne passoit pas les bornes des Pays Bas; il ne pouvoit pas s'étendre sur les autres Fiess que le Roi d'Espagne possédoit, & en particulier sur le Com470 Histoire des Négociations,

1659.

té de Bourgogne; mais la Loi de cette Province appelle les filles à la succession des Fiefs également avec les mâles; elle ne donne aucune prérogative à l'âge & au sexe; l'Infante Marie-Thérese devoit espérer de recueillir dans la succession du Roi son pere une partie de ce Fief important; elle pouvoit même monter sur le Thrône d'Espagne, si le Prince des Asturies mouroit sans postérité. Il est vrai que l'on exigeoit d'elle une renonciation à tous ses droits paternels & maternels, moyennant cinq cens mille écus d'or que le Roi son pere lui promettoit pour sa dot : renonciation dont je prouverai l'injustice & la nullité dans l'Histoire du traité de Nimegue; renonciation dont le Ministre d'Espagne avoit reconnu lui-même la foiblesse aux conférences des Pyrénées, & qui n'a pû empêcher Phi.ippe V. de succéder à la Monarchie d'Espagne, plus encore par les droits du sang, que par le testament de Charles II.

Des espérances & des droits si éclatans n'étoient point inconnus au tems du traité des Pyrépées, & les ennemis du Cardinal Mazarin

1659.

& du Traite de Paix des Pyrén. 471 furent réduits à donner la gloire de ce traité au courage & à la pénétration du Cardinal de Richelieu, qui avoit commencé la guerre que la France terminoit avec tant de bonheur. Pour dire la vérité, il y eut alors entre le Cardinal de Richelieu & le Cardinal Mazarin la différence qui est entre le génie & l'esprit. Le génie fait naître les grandes occasions; l'homme d'esprit en profite, lorsqu'elles sont nées. Le Cardinal de Richelieu avoit formé le projet d'affoiblir la Maison d'Autriche; il lui avoit suscité de puissans ennemis dans le Nord, dans le cœur même de l'Allemagne, aux Pays-Bas, en Catalogne, en Italie. Toute l'Europe étoit en armes; partout on faisoit la guerre avec une vigueur extrème, lorsque la mort surprit ce Ministre, & qu'elle laissa ses grands projets ébauchés. Le Cardinal Mazarin les suivit avec dextérité; obligé de les interrompre pendant la guerre civile, il les reprit avec fermeté, dès que la fédition le laissa respirer; il remplit avec fidélité tous les engagemens que la France avoit contractés; il sut même lui acquérir un

472 Histoire des Négociations, &c. nouvel Alié, Cromwel, qui eut embarrassé les François en attaquant Calais, selon le desir des Espagnols, & qui contribua beaucoup au gain de la bataille des Dunes, dont l'évenement sut décisif. Le Cardinal de Richelieu a eu la gloire de former le plus grand dessein qu'un Ministre de France ait pû concevoir, & de tracer la route qu'il falloit tenir. Le Cardinal Mazarin a eu la gloire d'exécuter ce projet dans les tems les plus difficiles; il donné à la France une Reine vertueuse, & qui a transmis plusieurs Couronnes à sa postérité. Nous lui devons d'ailleurs l'avantage inestimable d'avoir éteint les anciennes dissensions des François & des Espagnols, d'avoir anéanti les guerres éternelles, vives & opiniâtres, que la rivalité de Charles-Quint & de François I. avoit fait naître, & d'avoir réuni les intérêts des deux premieres Monarchies de l'Europe. Puisse leur union être inaltérable, pour la grandeur de leurs Maîtres, & pour le bonheur

FIN.

de leurs Sujets.

# TRAITÉ DE PAIX

ENTRE

# LES COURONNES

DE FRANCE ET D'ESPAGNE.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut: Comme en vertu des pouvoirs respectivement don-nés par Nous, & Très-haut, Trèsexcellent & Très-puissant Prince, le Roi Catholique des Espagnes, notre très-cher & très-amé bon frere & oncle; à notre très-cher & très-amé cousin le Cardinal Mazarini, & au Seigneur Dom Louis Mendez de Haro & Gusman; ils aient dans l'Isle, dite des Faisans, en la riviere de Bidassoa, aux confins des deux Royaumes, du côté des Pyrénées, le septieme du présent mois de Novembre, conclu, arrêté & signé le Traité de Paix &

474 Histoire des Négociations; de reconciliation, duquel la teneur 1659. s'ensuit:

> Au Nom de Dieu le Créateur : A tous présens & à venir, soit notoire; que comme une longue & sanglante guerre auroit depuis plusieurs années fait souffrir de grands travaux & oppressions aux Peuples, Royaumes, Pays & Etats qui sont soûmis à l'obéissance de Très-haut, Très-excellent & Très-puissant Prince Louis XIV. par la grace de Dieu Roi Très-Chrétien de France & de Navarre; & de Philippe IV. par la même grace de Dieu, Roi Catholique des Espagnes; en laquelle guerre s'étant aussi mêlé d'autres Princes & Républiques, leurs Voisins & Alliés; beaucoup de Villes, Places & Pays de chacun des deux Partis auroient été exposés à de grands maux, miseres, ruines & désolations: & bien qu'en d'autres tems, & par diverses voies, auroient été introduites des ouvertures & négociations d'accommodement, aucune néanmoins pour les myllerieux secrets de la Divine Pro-

& du Traité de Paix des Pyren. 475 vidence, n'auroit pû produire l'ef-\_ fet que leurs Majestés desiroient 1659. très-ardemment; jusqu'à ce qu'enfin ce Dieu Suprême, qui tient en sa main les cœurs des Rois, & qui s'est particulierement réservé à lui seul le précieux don de la Paix, a eu la bonté, par sa miséricorde infinie, d'inspirer dans un même tems les deux Rois, & les guider & conduire de telle maniere, que sans aucune autre intervention ni motifs que les seuls sentimens de compassion qu'ils ont eu des souffrances de leurs bons Sujets, & d'un desir paternel de leur bien & soulagement, & du repos de toute la Chrétienté, ils ont trouvé le moyen de mettre fin à de si grandes & longues calamités, d'oublier & d'éteindre les causes & les semences de leurs divisions, & d'établir à la gloire de Dieu, & à l'exaltation de notre sainte Foi Catholique, une bonne, sincere, entiere & durable Paix & Fraternité entr'eux & leurs Successeurs, Alliés & Dépendans, par le moyen de laquelle se puissent bientôt réparer en toutes parts les dom-

Rrij

476 Histoire des Negociations;

1659.

mages & miseres souffertes. Pour à quoi parvenir, lesdits deux Seigneurs Rois ayant ordonné à Très-Eminent Seigneur Messire Jules Mazarini, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Duc de Mayenne, Chef des Conseils du Roi Très-Chrétien, &c. & à Très-Excellent Seigneur, le Seigneur Dom Louis Mandez de Haro & Gusman, Marquis de Carpio, Comte, Duc d'Olivarès, Gouverneur perpétuel des Palais Royaux & Arsenal de la Cité de Seville, Grand Chancelier perpétuel des Indes, du Conseil d'Etat de sa Majesté Catholique, Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantara, Gentilhomme de la Chambre de Sadite Majesté, & son Grand Ecuyer, leurs deux premiers & principaux Ministres, de s'assembler aux confins des deux Royaumes, du côté des Monts Pyrénées, comme étant les deux Personnes les mieux informées de leurs faintes intentions, de leurs interêts, & des plus intimes fecrets de leurs cœurs, & par conséquent les plus capables de trouver les expédiens nécessaires pour termimer leurs différends; & leur ayant à cet effet donné de très - amples pouvoirs, dont les copies seront inserées à la fin des Présentes: les-dits deux principaux Ministres, en vertu de leurs dis pouvoirs, reconnus de part & d'autre pour suffisans, ont accordé, établi & arrêté les articles qui ensuivent.

I.

Pemierement, il est convenu & accordé qu'à l'avenir il y aura bonne, serme & durable paix, consédération & perpétuelle alliance & amitié entre les Rois Très-Chrétien, & Catholique, leurs ensans nés & à naître, leurs hoirs, successeurs & héritiers, leurs Royaumes, Etats, Pays & Sujets qui s'entr'aimeront comme bons freres, procurant de tout leur pouvoir le bien, l'honneur & réputation l'un de l'autre, & évitant de bonne soi, tant qu'il leur sera possible, le dommage l'un de l'autre.

I I. Ensuite de cette bonne réunion, R r iij 478 Histoire des Négociations,

la cessation de toutes sortes d'hostilités, arrêtée & signée le huitieme jour de Mai de la presente année, continuera selon sa teneur, entre lesdits Seigneurs Rois, leurs Sujets, Vassaux & adhérans, tant par mer & autres eaux que par terre, & généralement en tous lieux où la guerre a été jusqu'à présent entre leurs Majestés : & si quelque nouveauté ou voie de fait étoient ci-après entreprises par les armes, ou en quelque façon que ce soit, sous le nom & autorité de l'un desdits Seigneurs Rois, au préjudice de l'autre, le dommage sera réparé sans délai, & les choses remises au même état où elles étoient audit huitieme jour de Mai, que ladite suspension d'armes fut arrêtée & signée : la teneur de laquelle se devra observer jusqu'à la publication de la Paix.

#### III.

Et pour éviter que les différends qui pourroient naître à l'avenir entre aucuns Princes & Potentats Alliés desdits Seigneurs Rois, ne puis-

🗗 du Traité de Paix des Pyrén. 479 sent altérer la bonne intelligence & amitié de leurs Majestés, que chacun d'eux desire rendre tellement fûre & durable, qu'aucun accident ne la puisse troubler, il a été convenu & accordé, qu'arrivant ciaprès quelque différend entre leurs Alliés, qui pût les porter à une rupture ouverte entr'eux, aucun desdits Seigneurs Rois n'attaquera, ou n'inquiétera avec ses armes l'Allié de l'autre, & ne donnera aucune assistance publique ni secrette contre ledit Allié, sans que premierement & avant toutes choses, ledit Seigneur Roi n'ait traité en la Cour de l'autre par l'entremise de son Ambassadeur, ou de quelqu'autre personne particuliere sur le sujet dudit différend : empêchant autant qu'il sera en leur pouvoir, & par leur autorité, la prise des armes entre leursdits Alliés, jusqu'à ce que, ou par le Jugement des deux Rois, si leurs Alliés s'en veulent remettre à leur décision, ou par leur entremise & autorité, ils aient pû accommoder ledit différend à l'amiable, enforte que chacun de leurs

Rr iiij

480 Histoire des Négociations;

Alliés en soit satisfait, évitant de part & d'autre la prise des armes auxiliaires: Après quoi, si l'autorité des deux Rois, ou leurs offices & leur entremise n'ont pû produire l'accommodement, & que les Alliés prennent enfin la voie des armes, chacun desdits Seigneurs Rois pourra assister son Allié de ses forces, sans que pour raison de ce l'on vienne à aucune rupture entre leurs Majestés, ni que leur amitié en soit altérée; promettant même en ce cas, chacun desdits Rois, qu'il ne permettra pas que ses armes, ni celles de son Allié entrent dans aucun des Etats de l'autre Roi. pour y commettre des hostilités; mais que la querelle se vuidera dans les limites de l'Etat, ou des Etats des Alliés qui combattront entr'eux, sans qu'aucune action de guerre ou autre qui se fasse en cette conformité, soit tenue pour une contravention au présent Traité de l'aix.

Comme pareillement, toutessois & quantes que quelque Prince ou Etat allié de l'un desdits Seigneurs Rois, se trouvera directement ou

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 491 indirectement attaqué par les forces de l'autre Roi, en ce qu'il possédera ou tiendra lors de la signature du présent Traité, ou en ce qu'il devra posséder en exécution d'icelui; il sera loisible à l'autre Roi d'assister ou secourir le Prince ou l'Etat attaqué, sans que tout ce qui sera fait en conformité du présent article, par les troupes auxiliaires, tandis qu'elles seront au service du Prince ou Etat attaqué, puisse être pris pour une contravention au prélent Traité. Et en cas qu'il arrivât que l'un desdits Seigneurs Rois sût le premier attaqué, en ce qu'il posséde présentement, ou doit posséder en vertu du présent Traité, par quelqu'autre Prince ou Etat que ce foit, ou par plusieurs Princes & Etats ligués ensemble; l'autre Roi ne pourra joindre ses forces audit Prince ou Etat aggresseur, quoique d'ailleurs il fût son Allié, non plus qu'à ladite Ligue des Princes & Etats aussi aggresseurs, comme il a été dit, ni donner audit Prince & Etat, ou à ladite Ligue, aucune assistance d'hommes, d'ar482 Histoire des Négociations;
— gent, ni de vivres, ni patlage ou retraite dans ses Etats à leurs Perfonnes, ni à leurs troupes.

Quant aux Royaumes, Princes & Etats qui font présentement en guerre avec l'un desdits Seigneurs Rois, qui n'auront pûêtre compris au présent traité de paix, ou qui ayant été compris, ne l'auront pas accepté, il a été convenu & accordé que l'autre Roi ne pourra après la publication dudit traité, leur donner directement ni indirectement aucune sorte d'assistance d'hommes, de vivres, ni d'argent, & encore moins aux Sujets qui pourroient ci-après se soûlever ou révolter contre l'un desdits Seigneurs Rois.

IV.

Tous sujets d'inimitié ou mésintelligence demeureront éteints & abolis pour jamais; & tout ce qui s'est fait & passé à l'occasion de la présente guerre, ou pendant icelle, sera mis en perpétuel oubli, sans que l'on puisse à l'avenir, de part ni d'autre, directement ni in-

1659.

directement en faire recherche par-Justice ou autrement, sous quelque prétexte que ce soit, ni que leurs Majestés ou leurs Sujets, serviteurs & adhérans d'un côté & d'autre, puissent témoigner aucune sorte de ressentiment de toutes les offenses & dommages qu'ils pourroient avoir reçus pendant la guerre.

V.

Par le moyen de cette paix & étroite amitié, les Sujets des deux côtés, quels qu'ils foient, pourront en gardant les Loix & Coûtumes du Pays, aller, venir, demeurer, trafiquer & retourner au Pays l'un de l'autre, marchandement & comme bon leur femblera, tant par terre que par mer, & autres eaux douces, traiter & négocier ensemble: & seront soutenus & désendus les Sujets de l'un au Pays de l'autre, comme propres Sujets, en payant raisonnablement les droits en tous lieux accoûtumés, & autres, qui par leurs Majestés & les successeurs d'icelles seront imposés.

1659.

## V I. .

Les Villes, Sujets, Marchands; Manans & Habitans des Royaumes, Etats, Provinces & l'ays appartenans au Roi Très-Chrétien, jouiront des mêmes priviléges, franchises, libertés & sûretés dans le Royaume d'Espagne, & autres Royaumes & Etats appartenans au Roi Catholique, dont les Anglois ont eu droit de jouir par les derniers traités faits entre les deux Couronnes d'Espagne & d'Angleterre, sans qu'on puisse en Espagne ni ailleurs, dans les Terres ou autres lieux de l'obéissance du Roi Catholique, exiger des François & autres Sujets du Roi Très Chrétien, de plus grands droits & impositions, que ceux qui ont été payés par les Anglois avant la rupture, ou qui sont payés présentement par les Habitans des Provinces-Unies du Pays-Bas, ou autres Etrangers, qui y seront traités le plus favorablement. Le même traitement sera fait dans toute l'étendue de l'obéissance dudit Sei-

& du Traite de Paix des Pyren. 485 meur Roi Très-Chrétien, à tous-1619. es Sujets dudit Seigneur Roi Caholique, de quelque pays ou naion qu'ils soient.

# VII.

Ensuite de ce, si les François ou autres Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne sont trouvés dans lesdits Royaumes d'Espagne, ou aux côtes d'iceux, avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs vaisseaux, en quelque sorte que ce puisse être, des choses prohibées pour les transporter hors lesdits Royaumes; la peine ne pourra s'étendre au-delà de ce qui a été pratiqué ci-devant en tel cas envers les Anglois, ou qui est présentement pratiqué envers les Hollandois, ensuite des traités faits avec l'Angleterre ou les Provinces-Unies: & toutes les re-cherches & procès intentés ci devant pour ce regard, demeureront annullés & éteints. Le même sera observé à l'endroit des Villes, Suiets, Manans & Habitans des Royaumes & Pays appartenans audit Sei-

gneur Roi Catholique, qui jouiront des mêmes priviléges, franchises & libertés dans tous les États dudit Seigneur Roi Très-Chrétien.

# VIII.

Tous François & autres Sujets dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, pourront librement, & fans qu'il leur puisse être donné aucun empêchement, transporter hors lesdits Royaumes & Pays dudit Seigneur Roi Catholique, ce qu'ils auront eu de la vente des bleds qu'ils auront faite dans lesdits Royaumes & Pays, ainsi & en la forme qu'il en a été usé avant la guerre: & le même fera observé en France, à l'endroit de ceux dudit Seigneur Roi Cathoglique.

IX.

Ne pourront d'un côté ni d'autre, les Marchands, Maîtres des Navires, Pilotes, Matelots, leurs Vais eaux, marchandises, denrées & autres biens à eux appartenans, être arrêtés & saiss, soit en vertu

1659.

& du Traité, de Paix des Pyrén. 487 le quelque Mandement général ou particulier, ou pour quelque cause que ce soit, de guerre ou autrenent, ni même sous prétexte de l'en vouloir servir pour la conservation & défense du Pays : & généralement rien ne pourra être pris ux Sujets de l'un desdits Seigneurs Rois, dans les Terres de l'obéissane de l'autre, que du consentement le ceux à qui il appartiendra, & en payant comptant ce qu'on desirera voir d'eux. On n'entend pas tou-efois en ce comprendre les faisses & arrêts de Justice, par les voies orlinaires, à cause des dettes, oblirations & contrats valables de ceux ur lesquels lesdites saisses auront été nites: à quoi il sera procédé selon ju'il est accoûtumé, par droit & raion, comme il s'observoit avant cette derniere guerre,

X.

Tous les Sujets du Roi Très-Chrétien pourront en toute sûreté & liberté, naviger & trassquer dans pus les Royaumes, Pays & Etats 488 Histoire des Négociations,

qui sont ou seront en paix, amirié, ou neutralité avec la France ( à la réserve du Portugal seul & ses conquêtes & Pays adjacens, sur quoi lesdits Scigneurs Rois ont convenu ensemble d'une autre maniere ) sans qu'ils puissent être troublés ou inquiétés dans cette liberté, par les Navires, Galeres, Fregates, Barques ou Lâtimens de mer, apparte nans au Roi Catholique, ou aucur de ses Sujets, à l'occasion des hostilités qui se rencontrent, ou pour roient se rencontrer ci-après, entre ledit Seigneur Roi Catholique, & les susdits Royaumes, Pays & Etats ou aucun d'iceux qui font ou se-ront en paix, amitié, ou neutra lité avec la France: bien entendu que l'exception faite du Portuga en cet article & aux suivans, qu regarde le Commerce, n'aura lieu qu'autant de tems que ledit Portu gal demeurera en l'état qu'il est à présent; & que s'il arrivoit que le dit Portugal fût remis en l'obéissan ce de Sa Majesté Catholique, il es seroit alors usé pour ce qui regarde le Commerce audit Royaume de Portugal

G du Traité de Paix des Pyrén. 489 Portugal, à l'égard de la France, en la même maniere que dans les autres Etats que posséde aujourd'hui Sa Majesté Catholique, suivant le contenu au présent article & suivans.

16590

#### XI.

Ce transport & ce trafique s'étendra à toutes sortes de marchandises & denrées, qui se transportoient librement & sûrement auxdits Royaumes, Pays & Etats, avant qu'ils sussent en guerre avec l'Espagne; bien entendu toutesois, que pendant la durée de ladite guerre, les Sujets du Roi Très-Chrétien s'abstiendront d'y porter marchandises provenans des Etats du Roi Catholique, telles qu'elles puissent servir contre lui & ses Etats, & bien moins marchandises de contrebande.

#### XII.

En ce genre de marchandises de contrebande, s'entend seulement être comprises toutes sortes d'armés à seu, & autres assortimens d'i-

490 Histoire des Négociations, celles, comme canons, mousquets, mortiers, petards, bombes, grenades, faucisses, cercles poissés, affuts, fourchettes, bandolieres, poudres, mêches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers & autres assortimens servans à l'usage de la guerre.

XIII.

Ne feront compris en ce genre de marchandises de contrebande, les fromens, bleds & autres grains, légume, huiles, vins, sel, ni généralement tout ce qui appartient à la nourriture & sustentation de la vie; mais demeureront libres comme toutes autres marchandises & denrées non comprises en l'article précédent; & en sera le transpor permis, même aux lieux ennemis de la Couronne d'Espagne, sauf en Portugal, comme il a été dit, & aux Villes & places assiégées, blo quées ou investies.

Pour l'exécution de ce que dessus, il a été accordé qu'elle se sera en la maniere suivante : Que les Navires & Barques, avec les marchandises des Sujets du Seigneur Roi Très Chrétien, étant entrées en quelque Havre dudit Seigneur Roi Catholique, où ils avoient accoûtumé d'entrer & de trafiquer avant la présente guerre, & voulant de-là passer à ceux desdits ennemis, seront obligés seulement de montrer aux Officiers du Havre d'Espagne, ou autres Etats dudit Seigneur Roi, d'où ils partiront; leurs passeports contenant la spécification de la charge de leurs Navires, attestés & marqués du scel & seing ordinaire, & reconnu des Officiers de l'Amirauté des lieux d'où ils seront premierement partis, avec la déclaration du lieu où ils seront destinés, le tout en la forme ordinaire & accoûtumée. Après laquelle exhibition de leurs passeports, en la forme susdite, ils ne

Sfij

492 Histoire des Négociations; -pourront être inquiétés ni recherchés, détenus ni retardés en leurs voyages, sous quelque prétexte que ce soit.

XV.

Il en sera usé de même à l'égard des Navires & Barques Françoises, qui iroient dans quelques Rades des États du Roi Catholique, où ils avoient accoûtumé de trassquer avant la présente guerre, sans vouloir entrer dans les Havres; ou y entrant, sans toutesois vouloir débarquer & rompre leurs charges; lesquels ne pourront être obligés de rendre compte de leur cargaison, que dans le cas qu'il y eût soupçon qu'ils portassent aux ennemis dudit Seigneur Roi Catholique, des marchandises de contrebande, comme il a été dit ci-devant.

#### XVI.

Et audit cas de foupçon apparent, lesdits Sujets du Roi Très-Chrétien seront obligés à montrer dans les Ports leurs passeports, en la forme ci-dessus spécisiée.

#### XVII.

16590

Que s'ils étoient entrés dans les Rades, ou étoient rencontrés en pleine mer, par quelques Navires dudit Seigneur Roi Catholique, ou d'Armateurs particuliers, ses Sujets, lesdits Navires d'Espagne, pour éviter tout désordre, n'approcheront pas de plus près les François, que de la portée du canon, & pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe au bord des Navires ou Barques Françoises, & faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement, à qui seront montrés les passeports par le Maître ou Patron du Navire François, en la maniere ci-dessus spécifiée, selon le formulaire qui sera inseré à la fin de ce traité; par lequel il puisse apparoître non seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure & résidence, & du nom tant du Maître & Patron que du Navire même, afin que par ces deux moyens on puisse connoître s'ils portent des marchandises de contrebande, & qu'il apparoisse sufficient qu'il apparoisse sufficient fusifiamment, tant de la qualité dudit Navire, que de son Maître & Patron; auxquels passeports & lettres de mer, se devra donner entiere soi & créance. Et afin que l'on connoisse mieux leur validité, & qu'elles ne puissent en aucune maniere être falsisiées & contresaites, seront données certaines marques & contre-seings de chaque côté des deux Seigneurs Rois.

## XVIII.

Et au cas que dans lesdits Vaisseaux & Barques Françoises se trouvent par les moyens suidits quelques marchandises & denrées de celles qui sont ci dessus déclarées de contrebande & désendues, elles serons déchargées, dénoncées & consiquées pardevant les Juges de l'Amirauté d'Espagne, ou autres compétans; sans que pour cela le Navire & Barque, ou autres biens, marchandises & denrées libres & permises, retrouvées au même Navire, puissent être en aucune sa con saisses ni consisquées.

Il a été en outre accordé & convenu que tout ce qui se trouvera chargé par les Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, en un Navire desennemis dudit Seigneur Roi Catholique, bien que ce ne fût marchandise de contrebande, sera confisqué, avec tout ce qui se trouvera audit Navire, sans exception ni réferve : mais d'ailleurs aussi sera libre & affranchi tout ce qui sera & se trouvera dans les Navires appartenant aux Sujets du Roi Très-Chrétien, encore que la charge ou partie d'icelle fût aux ennemis dudit Seigneur Roi Catholique, saus les marchandises de contrebande, au regard desquelles on se réglera selon ce qui a été disposé aux articles précédens.

# XX.

Tous les Sujets dudit Seigneur Roi Catholique, jourront réciproquement des mêmes droits, liber496 Histoire des Négociations,

1659.

tés & exemptions en leurs trafics & commerces dans les Ports, Rades, Mers & Etats de Sa Majesté Très-Chrétienne : ce qui vient d'être dit que les Sujets dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, jouiront en ceux de Sa Majesté Catholique, & en haute mer, se devant entendre que l'égalité sera réciproque en toute maniere de part & d'autre; & même en cas que ci-après ledit Seigneur Roi Catholique fût en paix, amitié & neutralité avec aucuns Rois, Princes & Etats qui devinffent ennemis dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, chacun des deux Partis devant user réciproquement des mêmes conditions & restrictions exprimées aux articles du présent traité, qui regarde le commerce.

XXI.

Fn cas que de part ou d'autre il y ait quelque contravention auxdits articles concernans le commerce, par les Officiers de l'Amirauté de l'un desdits Seigneurs Rois, ou autres personnes quelconques, la plainte

& du Traité de Paix des Pyrén. 497 plainte en étant portée par les Parties intéressées à leurs Majestés mêmes, ou à leurs Conseils de Marine; leursdites Majestés en seront aussitôt réparer le dommage, & exécuter toutes choses en la maniere qu'il est ci-dessus arrêté. Et en cas que dans la suite du tems on découvrît quelques fraudes ou inconvéniens touchant ledit commerce & navigation, auxquels on n'eût pas suffisamment pourvû par lesdits arncles ci-dessus, on pourra y ajoû-ter de nouveau les autres précautions qui seront de part & d'autre jugées convenables, demeurant cependant le présent traité en sa force & vigueur.

1659.

# XXII.

Toutes les marchandises & effets arrêtés en l'un ou l'autre Royaume, fur les Sujets desdits Seigneurs Rois, lors de la déclaration de la guerre, seront rendus & restitués de bonne foi aux Propriétaires, en cas qu'ils se trouvent en nature, au jour de la publication du présent traité: & toutes les dettes contractées avant

498 Histoire des Negociations,

1659.

la guerre, qui se trouveront audit jour de la publication du présent traité, n'avoir point été actuellement payées à d'autres, en vertu des Jugemens donnés sur des lettres de confiscations ou repressailles, seront acquittées & payées de bonne soi; & sur les demandes & poursuites qui en seront faites, les dits Seigneurs Rois ordonneront à leurs Officiers de faire aussi bonne & briéve justice aux étrangers, qu'à leurs propres Sujets, sans aucune distinction de personnes.

# XXIII.

Les actions qui ont ci-devant été ou seront ci-après intentées pardevant les Officiers desdits Seigneurs Rois, pour prises, dépouilles & repressailles, contre ceux qui ne seront point Sujets du Prince, en la Jurisdiction duquel les dites actions auront été intentées, seront renvoyées sans difficulté pardevant les Officiers du Prince, duquel les Défendeurs se trouveront Sujets.

#### XXIV.

Et pour mieux assurer à l'avenir le commerce & l'amitié entre les Sujets desdits Seigneurs Rois, pour plus grand avantage & commodité de leurs Royaumes, il a été convenu & accordé, qu'arrivant ciaprès quelque rupture entre les deux Couronnes (ce qu'à Dieu ne plaife) il sera toûjours donné six mois de tems aux Sujets de part & d'autre, pour retirer & transporter leurs effets & personnes où bon leur semblera: ce qui leur sera permis de faire en toute liberté, sans qu'on leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit tems, à aucune saisse desdits effets, moins encore à l'arrêt de leurs personnes.

### XXV.

Les Habitans & Sujets d'un côté & d'autre, pourront partout dans les Terres de l'obéissance desdits Seigneurs Rois, se faire servir de tels Avocats, Procureurs, Notait

Ttij

500 Histoire des Négociations,

res & Solliciteurs que bon leur semblera: à quoi aussi ils seront commis par les Juges ordinaires, quand il sera besoin, & que lesdits Juges en seront requis: Et sera permis auxdits Sujets & Habitans de part & d'autre, de tenir dans les lieux où ils feront leur demeure, les livres de leur trasse & correspondance, en la Langue que bon leur semblera, soit Françoise, Espagnole, Flamande, ou autres, sans que pour ce sujet ils puissent être inquiétés ni recherchés.

# XXVI.

Lesdits Seigneurs Rois pourront établir, pour la commodité de leurs Sujets trasiquans dans les Royaumes & Etats de l'un & de l'autre, des Consuls de la Nation de leursdits Sujets, lesquels joüiront des droits, libertés & franchises qui leur appartiennent par leur exercice & emploi: & cet établissement sera fait aux lieux & endroits où de commun consentement il sera jugé nécessaire,

### XXVII.

1659.

Toutes Lettres de marque & de repressailles qui pourroient avoir été ci-devant accordées, pour quelque cause que ce soit, sont suspendues, & n'en pourra être ci-après donné par l'un desdits Seigneurs Rois, au préjudice des Sujets de l'autre, si ce n'est seulement en cas de maniseste déni de Justice; duquel, & des sommations qui en auront été saites, ceux qui poursuivront lesdites Lettres, seront obligés de faire apparoir, en la forme & maniere requise par le Droit.

### XXVIII.

Tous les Sujets d'un côté & d'autre, tant Ecclésiastiques que Séculiers, seront rétablis en leurs biens, honneurs & dignités, & en la jouissance des Bénésices dont ils étoient pourvûs avant la guerre, soit par mort ou résignation, soit par forme de coadjutorerie ou autrement; auquel rétablissement dans les biens, honneurs & dignités,

1659.

s'entendent nommément compris tous les Sujets Napolitains du Seigneur Roi Catholique (à l'exception des Charges, Offices & Gouvernemens qu'ils possédoient ) sans qu'on puisse de part ni d'autre refuser le Placet, ni empêcher la prise de possession à ceux qui auront été pourvûs de Prébendes, Bénéfices, ou Dignités Ecclésiastiques avant ledit tems, ni maintenir ceux qui en auront obtenu d'autres Provisions pendant la guerre, si ce n'est pour les Curés qui sont canoniquement pourvûs, lesquels demeureront en la jouissance de leurs Cures. Les uns & les autres seront pareillement rétablis en la jouissance de tous & chacuns leurs biens, immeubles, rentes perpétuelles, viageres & à rachat, saisses & occupées depuis ledit tems, tant à l'occasion de la guerre, que pour avoir suivi le parti contraire; ensemble de leurs droits, actions & successions à eux survenues, même depuis la guerre commencée, sans toutesois pouvoir rien demander ni prétendre des

du Traité de Paix des Pyrén. 503 fruits & revenus perçus & échus dès le saississement desdits biens, immeubles, rentes & Bénéfices, jus-

qu'au jour de la publication du présent traité.

XXIX.

Ni semblablement des dettes, effets & meubles qui auront été confisqués avant ledit jour, sans que ja-mais les Créanciers de telles dettes, & Dépositaires de tels effets, & leurs héritiers ou ayans cause, en puissent faire poursuite, ni en prétendre le recouvrement; lesquels rétablissemens en la forme avant dite, s'étendront en faveur de ceux qui auront suivi le parti contraire, ensorte qu'ils rentreront par le moyen du présent traité, en la grace de leurs Rois & Princes Souverains, comme aussi en leurs biens, tels qu'ils se trouveront existans à la conclusion & signature du présent traité.

### XXX.

Et se fera ledit rétablissement desdits Sujets de part & d'autre, selon Ttiiij

504 Histoire des Négociations, .1659.

le contenu en l'Article XXVIII. précédent: nonobstant toutes donations, concessions, déclarations, confiscations, commises, sentences préparatoires, ou définitives, données par contumace en l'absence des Parties, & icelles non ouies; lefquelles Sentences & tous Jugemens demeureront nuls, & de nul effet, comme non donnés ni avenus, avec liberté pleine & entiere auxdites Parties de revenir dans le Pays d'où elles se sont ci-devant retirées, pour jouir en personne de leurs biens, immeubles, rentes & revenus, ou d'établir leur demeure hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix & l'élection, sans que l'on puisse user contr'eux d'aucune contrainte pour ce regard : & en cas qu'ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer & commettre telles personnes non suspectes que bon leur semblera, pour le gouvernement & joiiissance de leurs biens, rentes & revenus; mais non au regard des Bénéfices requérans résidence, qui devront être personnelle.

& du Traité de Paix des Pyrén. 505 ment administrés & desservis, sanstoutesois que la liberté du séjour en personne, dont il est parlé en cet article, se puisse étendre en faveur de ceux dont il est disposé au contraire par d'autres articles du présent traité.

# XXXI.

Ceux qui auront été pourvûs d'un côté ou d'autre, des Bénéfices étant à la collation, présentation ou autre disposition desdits Seigneurs Rois, ou autres, tant Ecclesiasti-ques que Laïques, ou qui auront obtenu Provisions du Pape, de quelques autres Bénéfices situés dans l'obéissance de l'un desdits Seigneurs Rois, par le consentement & permission duquel ils en auront joui pendant la guerre, demeureront en la possession & jouissance desdits Bénéfices, leur vie durant, comme bien & dûement pourvus, sans que toutefois on entende faire aucun préjudice, pour l'avenir, au droit des légitimes Collateurs qui en jouiront & en useront comme Is avoient accoûtumé avant la guerce.

### XXXII.

Tous Prélats, Abbés, Prieurs & autres Ecclésiastiques qui ont été nommés à leurs Bénéfices, ou pour vus d'iceux par lesdits Seigneur Rois, avant la guerre, ou pendan icelle, & auxquels leurs Majesté étoient en possession de pourvoir o nommer avant la rupture entre le deux Couronnes, seront maintenu en la possession & jouissance desdit Bénéfices, sans pouvoir y être trou blés, pour quelque cause & prétes te que ce soit : comme aussi en l libre jouissance de tous les biens qu se trouveront en avoir dépend d'ancienneté, & au droit de coi férer les Bénéfices qui en déper dent, en quelque lieu que lesdi biens & Bénéfices se trouvent situe pourvu toutefois que lesdits Béne fices soient remplis de personnes c pables, & qui aient les qualités r quises, selon les reglemens q étoient observés avant la guerre sans que l'on puisse à l'avenir, c part ni d'autre, envoyer des Adm

& du Traité de Paix des Pyrén. 507 nistrateurs pour régir lesdits Bénéfices & jouir des fruits, lesquels ne 1659. pourront être perçus que par les Titulaires qui en auront été légitimement pourvûs : comme aussi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la Jurisdiction desdits Prélats, Abbés & Prieurs, en quelque part qu'ils soient situés, la devront aussi reconnoître à l'avenir, pourvû qu'il apparoisse que leur droit est établi d'ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvassent dans l'étendue de la domination du parti contraire, ou dépendans de quelques Châtellenies ou Bailliages appartenans audit parti contraire.

# XXXIII.

Et afin que cette paix & union, confédération & bonne correspondance soit, comme on le desire, d'autant plus ferme, durable & indissoluble, lesdits deux principaux Ministres, Cardinal Duc, & Marquis Comte Duc, en vertu du pouvoir spécial qu'ils ont eu à cet effet des deux Seigneurs Rois, ont ac-

cordé & arrêté en leur nom le Mariage du Roi Très-Chrétien avec la Sérénissime Infante, Dame Marie-Thérese, Fille aînée du Roi Catholique: & ce même jour date des Présentes, ont fait & signé un traité particulier, auquel on se remet touchant les conditions réciproques dudit Mariage, & le tems de sa célébration; lequel traité à part, & capitulation de mariage sont de la même sorce & vigueur que le pré-

té de sa durée.

# XXXIV.

fent Traité de la Paix, comme en étant la partie principale & la plus digne, aussi-bien que le plus grand & le plus précieux gage de la sûre-

D'autant que les longueurs & difficultés qui se fussent rencontrées, si on sût entré en discussion de divers droits & prétentions desdits Seigneurs Rois, eussent pû beaucoup retarder la conclusion de ce Traité, & dissérer le bien que toute la Chrétienté en attend, & en recevra, il a été convenu & accordé, en con& du Traité de Paix des Pyrén. 509 templation de la Paix, touchant la rétention & restitution des conquêtes faites en la présente guerre, que tous les différends desdits Seigneurs Rois seront terminés & ajustés en la manière qui ensuit.

1659.

#### XXXV.

En premier lieu, il a été convenu & accordé, pour ce qui concerne les Pays Bas, que le Seigneur Roi Très-Chrétien demeurera faisi, & jouira effectivement des Places, Villes, Pays & Châteaux, Domaines, Terres & Seigneuries qui entuivent.

Premierement, dans le Comté l'Artois, de la Ville & Cité d'Aras, de sa Gouvernance & Bailliage, de Bapaume & son Bailliage, de Bapaume & son Bailliage, de Bethune & sa Gouvernance ou Bailliage, de Lens & son Bailliage, de Lens & son Bailliage, de la Comté le Sa nt Pol, Térouanne & son Bailliage, de Pas & son Bailliage: comne aussi de tous les autres Bailliages & Châtellenies dudit Artois, quels

qu'ils puissent être, encore qu'ils ne soient pas ici particulierement énoncés & nommés; à la réserve seulement des Villes & Bailliages ou Châtellenies & Gouvernances d'Aire & de Saint Omer, & de leurs appartenances, dépendances & annexes, qui demeureront toutes à Sa Majesté Catholique; comme aussi le lieu de Renty, en cas qu'il se trouve être desdites dépendances d'Aire ou de Saint Omer, & non d'autre manie-

1659.

re.

XXXVI.

En second lieu, dans la Province & Comté de Flandre, ledit Seigneur Roi Très-Chrétien demeurera saiss, & joüira effectivement des Places de Graveline (avec les Forts Philippe, l'Ecluse & Hannüin) de Bourbourg & sa Châtellenie, & de Saint Venant, soit qu'il soit de Flandre ou d'Artois, & de leur Domaines, appartenances, dépendances & annexes.

# XXXVII.

16594

En troisseme lieu, dans la Province & Comté de Haynaut, ledit Seigneur Roi Très. Chrétien deneurera saiss, & jouira effectivement des places de Landrecy, & du Quesnoy, & de leurs Bailliages, Prevôtés ou Châtellenies, Domaines, appartenances & annexes.

# XXXVIII.

En quatrieme lieu, dans la Province & Duché de Luxembourg, ledit Seigneur Roi Très-Chrétien demeurera faisi, & joüira effectivement des Places de Thionville, Montmédy & Damvilliers, leurs appartenances, dépendances, annexes, Prevôtés & Seigneuries: & de la Ville & Prevôté d'Ivoy, de Chavancy le Château & sa Prevôté, & du lieu & Poste de Marville situé sur la petite riviere appellée Vezin, & de la Prevôté dudit Marville, lequel lieu & Prevôté avoient autrestois appartenu, partie aux Ducs de Luxembourg, & partie à ceux de Bar.

XXXIX.

En cinquieme lieu, Sa Majesté Très-Chrétienne ayant fermement déclaré ne pouvoir jamais consentir à la restitution des Places de la Bassée, & de Berg-Saint-Vinox, Châtellenie dudit Berg & Fort Royal bâti sur le Canal, près de ladite Ville de Berg : Et Sa Majefté Catholique ayant condescendu qu'elles demeurassent à la France, si ce n'est que l'on pût convenir & ajuster un échange desdites Places, avec d'autres de pareille considération & commodité réciproque; lesdits deux Seigneurs Plénipotentiaires sont enfin convenus que lesdites deux places de la Bassée & de Berg-Saint-Vinox, fa Châtellenie & Fort Royal dudit Berg seront échangées avec celles de Marienbourg & de Philippeville, située entre Sambre & Meuze, leurs appartenances, dépendances, annexes & Domaines: Et partant Sadite Majesté Très, Chrétienne rendant, comme il sera dit

& du Traité de Paix des Pyrén. 513 dit ci-après, à Sa Majesté Catholique, lesdites places de la Bassée, de Berg-Saint-Vinox & fa Châtellenie, & Fort Royal, avec leurs appartenances, dépendances, annexes & Domaines; Sadite Majesté Catholique fera mettre en même tems entre les mains de Sa Majesté Très-Chrétienne lesdites places de Marienbourg & de Philippeville, pour en demeurer saisse Sadite Majesté Très-Chrétienne, & en jouir effectivement, & de leurs appartenances, dépendances, annexes & Domaines, en la même maniere, & avec les mêmes droits de possession, Souveraineté & autres, avec lesquels Elle jouira & pourra jouir par le présent Traité, des Places que ses Armes ont occupées en cette guerre, & qui lui doivent demeurer par cette Paix : Et même en cas qu'à l'avenir Sa Majesté Très Chrétienne sût troublée en la possession & jouissance desdites Places de Marienbourg & Philippeville, pour raison des prétentions que pourroient avoir d'autres Princes, Sa Majesté Catholique s'oblige de concourir à

Vu

514 Histoire des Négociations;

leur défense, & de faire de sa part tout ce qui sera nécessaire, asin que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse jouir paisiblement & sans contestation, desdites Places, en considération de ce qu'Elle les a cédées en échange desdits la Bassée & Berg-Saint-Vinox, que Sa Majesté Très-Chrétienne pouvoit retenir & posséder sans trouble & en toute sureté.

#### XL.

En sixieme lieu, Sa Majesté Catholique, pour certaines considérations ci-après particulierement exprimées dans un autre article du présent traité, s'oblige & promet de remettre entre les mains de Sa Majesté Très-Chrétienne la Ville & place d'Avennes, située entre Sambre & Mouse, avec ses appartenances, dépendances, annexes & Domaines, & toute l'Artillerie & munitions de guerre qui y sont présentement, pour demeurer Sadite Majesté Tres-Chrétienne saisse de ladite place d'Avennes, & en jouir effectivement, & desdites apparte

nances, dépendances, annexes & Domaines, en la même maniere & avec les mêmes droits de possession, Souveraineté, & autres choses que Sa Majesté Catholique les possede à présent. Et d'autant que l'on a sû que dans ladite place d'Avennes & ses appartenances, dépendances, annexes & Domaines, la Jurisdiction ordinaire, les rentes & autres profits appartiennent au Prince de Chimay; il a été déclaré & convenu entre lesdits Seigneurs Rois, que tout ce que les murailles & Fortifications de ladite Place enserrent, demeurera à Sa Majesté Très-Chrétienne, ensorte que ledit Prince n'aura aucun droit, rente ni Jurisdiction au-dedans desdites murailles & fortifications, lui étant seulement réservé tout ce qui par le passé lui a appartenu hors ladite Ville dans les Villages, plat-Pays & bois desdites dépendances & Domaines d'Avennes, & en la même maniere qu'il l'a possédé jusqu'à présent; bien entendu aussi, comme il a été dit que la Souveraineté & haut Domaine dans lesdits Villages, plat-Vuij

516 Histoire des Négociations,

Pays & bois dépendans d'Avennes; appartiendra & demeurera à Sa Majesté Très Chrétienne; ledit Seigneur Roi Catholique s'étant chargé de dédommager ledit Prince de Chimay, de ce qui peut importer tout ce qui lui est ôté par le présent traité, dans l'enclos de ladite Place, comme il est dit ci-dessus.

# XLI.

Lesdites places d'Arras, Hesdin, Bapaume, Bethune, & les Villes de Liliers, Lens, Comté de Saint Pol, Tércüanne, Pas & leurs Bailliages; comme aussi tous les autres Bailliages & Châtellenies d'Artois, (à la réserve seulement, ainsi qu'il a été dit, des Villes & Bailliages d'Aire & de Saint Omer, leurs appartenances, dépendances, annexes & Domaines) comme aussi Renty, en cas qu'il ne se trouve pas être desdites dépendances d'Aire, ou de Saint Omer, ensemble les places de Gravelines ( avec les Forts Philippes, l'Ecluse & Hannüin) Bourbourg & Saint Venant dans la Flan-

of du Traité de Paix des Pyrén. 517 dre; les places de Landrecy & le-Quesnoy dans le Haynaut; comme aussi celles d'Avennes, Marienbourg & Philippeville, qui seront mises entre les mains du Roi Très Chrétien, ainsi qu'il a été dit ci-devant; ensemble les places de Thionville, Montmédy & Damvilliers, Ville & Prevôté d'Ivoy, Chavency le Château & sa Prevôté, & Marville dans le Luxembourg, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prevôtés, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, dépendances & annexes, demeureront, par le présent traité de Paix, audit Seigneur Roi Très-Chrétien, & à ses successeurs & ayant cause irrévocablement & à toûjours, avec les mêmes droits de Souveraineté, propriété, droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, nomination, prérogatives & prééminences sur les Evêchés, Eglises Cathédrales & autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures & autres quelconques Bénéfices, étant dans l'étendue desdits Pays, Places & Bailliages cédés, de quelques Ab518 Histoire des Négociations,

bayes que lesdits Prieurés soient mouvans & dépendans, & tous autres droits qui ont ci devant appar-tenu audit Seigneur Roi Catholique, encore qu'ils ne soient ici particulierement énoncés, fans que Sa Majesté Très Chrétienne puisse être à l'avenir troublée ni inquiétée par quelconque voie que ce soit, de droit ni de fait, par ledit Seigneut Roi Catholique, fes Successeurs ou aucun Prince de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte ou occasion qui puisse arriver en ladite Souveraineté, propriété, Jurisdiction, ressort, posses sion & jouissance de tous lesdit Pays, Villes, Places, Châteaux Terres, Seigneuries, Prevôtés, Do maines, Châtellenies & Bailliages ensemble de tous les lieux, & au tres choses qui en dépendent. E pour cet effet, ledit Szigneur Ro Catholique, tant pour lui que pou ses hoirs, Successeurs & ayans cau se, renonce, quitte, cede & trans porte, comme son Plénipotentiair en son nom, par le présent traité d Paix irrévocable, a renoncé, qui

& du Traité de Paix des Pyrén. 519 té, cedé & transporté perpétuellement & à toûjours, en saveur & au profit dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, ses hoirs, successeurs & ayans cause, tous les droits, actions, prétentions, droits de Régale, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, nomination, prérogatives & prééminences sur les Evêchés, Églises Cathédrales & autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures & autres quelconques Bénéfices, étant dans l'étendue desdits Pays, Places & Bailliages cédés, de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvans & dépendans; & généralement sans rien retenir ni réserver, tous autres droits que ledit Seigneur Roi Catholique, ou ses hoirs & successeurs ont & prétendent, ou pourroient avoir & prétendre, pour quelque cause & occasion que ce soit, sur lesdits Pays, Places, Châteaux & Forts, Terres, Seigneuries, Domaines, Châtellenies & Bailliages, & fur tous les lieux en dépendans, comme dit est: lesquels ensemble tous les Hommes, Vassaux, Sujets,

520 Histoire des Négociations, 1659.

Bourgs, Villages, Hameaux, forêts, rivieres, plat-Pays & autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien retenir ni réserver, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses successeurs, consent être dès à présent & pour toûjours, unis & incorporés à la Couronne de France, nonobstant toutes Loix, Coûtumes, Statuts & Constitutions faites au contraire, même qui auroient été confirmées par serment; auxquelles & aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l'effet desdites renonciations & cessions, lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l'expression ou spécification particuliere déroge à la générale, ni la générale à la particuliere, excluant à perpétuité toutes excep-tions, fous quelque droit, titre, cause ou prétexte qu'elles puissent être fondées: Déclare, consent, veut & entend ledit Roi Catholique, que lesdits Hommes, Vasfaux & Sujets desdits Pays, Villes & Terres cédées à la Couronne de France.

& du Traité de Paix des Pyrén. 521 France, comme il est dit ci-dessus, foient & demeurent quittes & absous, dès à présent & pour toûjours, des foi, hommage, service & serment de fidélité, qu'ils pourroient tous & chacun d'eux, lui avoir fait, & à ses Prédécesseurs Rois Catholiques : ensemble de toute obéissance, subjection & vassalage, que pour raison de ce ils pourroient lui devoir : Voulant ledit Seigneur Roi Catholique, que lesdits foi & hommage & serment de fidélité, demeurent nuls & de nulle valeur, comme si jamais ils n'avoient été faits ni prêtés.

#### XLII.

Et pour ce qui concerne les Pays & Places que les Armes de France ont occupé en cette guerre, du côté d'Espagne, comme l'on auroit convenu en la Négociation commencée à Madrid en l'année 1656. sur laquelle est fondé le présent Traité, que les Monts Pyrénées qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, feront ausli

dorefnavant la division des deux

Royaumes; il a été convenu & accordé que le Seigneur Roi Très-Chrétien demeurera en possession, & jouira effectivement de tout le Comté & Viguerie de Roussillon, & du Comté & Viguerie de Conflans, Pays, Villes, Places & Châteaux, Bourgs, Villages & lieux qui composent lesdits Comtés & Vigueries de Roussillon & de Con-flans: Et demeureront au Seigneur Roi Catholique le Comté & Viguerie de Cerdaña, & tout le Prin-cipat de Catalogne, avec les Vi-gueries, Places, Villes, Châteaux, Bourgs, Hameaux, lieux & Pays qui composent ledit Comté de Cerdaña & Principat de Catalogne; bien entendu que s'il se trouve quelque lieu dudit Comté & Viguerie de Conflans seulement, & non du Roussillon, qui soient dans lesdits Monts Pyrénées, du côté d'Espagne, ils demeureront aussi à Sa Majesté Catholique : comme pareillement s'il se trouve quelques lieux dudit Comté & Viguerie de Cerdana seulement, & non de Catalo-

gne, qui soient dans lesdits Monts. Pyrénées du côté de France, ils demeureront à Sa Majesté Très Chrétienne. Et pour convenir de la division, seront présentement députés des Commissaires de part & d'autre, lesquels ensemble de bonne foi déclareront quels sont les Monts Pyrénées, qui suivant le contenu en cet article, doivent diviser à l'avenir les deux Royaumes, & signaleront les limites qu'ils doivent avoir: & s'assembleront lesdits Commissaires sur les lieux, au plus tard dans un mois après la fignature du présent Traité, & dans le terme d'un autre mois suivant auront convenu ensemble, & déclaré de commun concert ce que dessus; bien entendu, que si asors ils n'en ont pû demeurer d'accord entr'eux, ils envoieront aussi-tôt les motifs de leurs avis aux deux Plénipotentiaires des deux Seigneurs Rois, lesquels ayant eu connoissance des difficultés & différends qui s'y seront rencontrés, conviendront ensemble sur ce point, sans que pour cela on puisse retourner à la prise des armes.

Xxij

#### XLIII.

Tout ledit Comté & Viguerie de Roussillon, Comté & Viguerie de Conflans (à la réserve des lieux qui se trouveront être dans les Monts Pyrénées, du côté d'Espagne, en la maniere ci-dessus dite, suivant la déclaration & ajustement des Commissaires qui seront députés à cet effet) comme aussi la partie du Comté de Cerdana, qui se trouvera être dans les Monts Pyrénées, du côté de France ( suivant la même déclaration des Commissaires ) Pays, Villes, Places & Châteaux qui composent lesdites Vigueries de Roussillon & de Conflans, & partie du Comté de Cerdaña, en la maniere susdite, appartenances, dépendances & annexes, avec tous les Hommes, Vassaux, Sujets, Bourgs, Villages, Hameaux, forêts, rivieres, plat-Pays & autres choses quelconques qui en dépendent, demeureront irrévocablement & à toûjours, par le présent traité de paix, unis & incorporés à la & du Traité de Paix des Pyrén. 525 Couronne de France, pour en jouir par ledit Seigneur Roi Très - Chrétien, ses hoirs, successeurs & ayans eause, avec les mêmes droits de Souveraineté, propriété, Régale, Patronage, Jurisdiction, nomination, prérogatives & prééminences sur les Evêchés, Eglises Cathédrales & autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures ou autres quelconques Bénésices étant dans l'étendue dudit Comté de Roussillon, Vigue-

rie de Conflans, & partie du Comté de Cerdaña, en la maniere cidessus dite ( à la réserve pour le Conflans de ce qui se trouveroit dans les Monts Pyrénées, du côté d'Espagne ) de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvans & dépendans, & tous autres droits qui ont ci-devant appartenus audit Seigneur Roi Catholique, encore

qu'ils ne soient ici particulierement énoncés; sans que Sa Majesté Très-Chrétienne puisse être à l'avenir

troublée ni inquiétée par quelconque voie que ce foit, de droit ou de fait, par ledit Seigneur Roi Ca1659.

tholique, ses successeurs ou aucun X x iij

526 Histoire des Négociations,

Prince de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou sous quelque prétexte & occasion qui puisse arriver en ladite Souveraineté, propriété, Jurisdiction, Ressort, possession & jouissance de tous lesdits Pays, Villes, Places, Châteaux, Terres, Seigneuries, Domaines, Châtellenies & Bailliages; ensemble de tous les lieux, & autres choses quelconques qui dépendent dudit Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, & partie du Comté de Cerdaña, en la maniere ci-dessus écrite ( à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les Monts Pyrénées du côté d'Espagne. ) Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses hoirs, successeurs & ayans cause, renonce, quitte, cede & transporte, comme son Plénipotentiaire, en son nom, par le présent Traité de Paix irrévocable, a renoncé, quitté, cédé & transporté perpétuellement & à toûjours, en faveur & au profit dudit Seigneur Roi Très-

Chrétien, ses hoirs, successeurs & ayans cause, tous les droits, actions, prétentions, droits de Régale, Pa-

& du Traité de Paix des Pyrén. 527 tronage, Jurisdiction, nomination, préroragatives & prééminences sur les Evêchés, Eglises Cathédrales & autres Abbayes, Prieurés, Dignités, Cures ou autres quelconques Bénéfices étant dans l'étendue dudit Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, & partie du Comté de Cerdana, en la maniere cidessus dite ( à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les Monts Pyrénées du côté d'Espagne ) de quelques Abbayes que lesdits Prieurés soient mouvans & dépendans, & généralement tous autres droits, sans rien retenir ni réserver, que ledit Seigneur Roi Catholique, ou fesdits hoirs & successeurs, ont & prétendent, ou pourroient avoir & prétendre pour quelque cause & occasion que ce foit, sur lesdits Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, & partie du Comté de Cerdana, en la maniere ci-dessus dite ( à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les Monts Pyrénées du côté d'Espagne) & sur tous les lieux en dépendans, comme dit est : les-

X x iiij

528 Histoire des Négociations;

1659.

quels ensemble tous les hommes; Vassaux, Sujets, Bourgs, Villages, Hameaux, forêts, rivieres, plat-Pays & autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien rete-nir ni réserver; ledit Seigneur Roi Catholique, tant pour lui que pour ses successeurs, consent être dès à présent & pour toûjours unis & incorporés à la Couronne de France, nonobstant toutes Loix, Coûtumes, Statuts, constitutions & conventions faites au contraire, même qui auroient été confirmées par serment, auxquels & aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité, pour l'effet desdites renonciations & cessions; lesquelles vaudront & auront lieu, sans que l'expression ou spécification particuliere déroge à la générale, ni la générale à la particuliere; en excluant à perpétuité toutes exceptions, fous quelques droits, titres, causes ou prétextes qu'elles puissent être fondées, & nommément celle que l'on voulût ou pût prétendre à l'avenir, que la séparation dudit Comté de Roussil-

& du Traité de Paix des Pyrén. 529 lon, Viguerie de Conflans, & partie du Comté de Cerdaña, en la maniere susdite ( à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les Monts Pyrénées, du côté d'Espagne) & de leurs appartenances & dépendances, fût contre les constitutions du Principat de Catalogne; & que partant ladite séparation n'a pû être résolue ni arrêtée sans le consentement exprès de tous les Peuples assemblés en Etats Généraux : Déclare, consent, veut & entend ledit Seigneur Roi Catholique, que lesdits hommes, Vassaux, Sujets dudit Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, & partie du Comté de Cerdaña, en la maniereci-dessus dite ( à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit être dans les Monts Pyrénées, du côté d'Espagne) leurs appartenances & dépendances, soient & demeurent quittes & absous dès à présent, & pour toûjours, des foi, hommage, service & serment de sidélité qu'ils pourroient tous & chacun d'eux lui avoir faits, & à ses

prédécesseurs Rois Catholiques; en-

femble de toute obéissance, sujétion & vassalage, que pour cela ils pourroient lui devoir: voulant que lesdits soi, hommage & serment de sidélité demeurent nuls & de nulle valeur, comme si jamais ils n'avoient été faits ni prêtés.

### XLIV.

Ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en la possession & jouissance du Comté de Charrolois, pour en jouir lui & ses successeurs pleinement & paisiblement, & le tenir sous la Souveraineté du Roi Très-Chrétien, comme il le tenoit avant la présente guerre.

### XLV.

Ledit Seigneur Roi Très-Chrétien restituera audit Seigneur Roi Catholique: Premierement dans les Pays Bas, les Villes & Places d'Ypre, Oudenarde, Dixmude, Furnes, avec les Postes sortissés de la Fintelle & de la Quenoque, Merville sur la Lis, Menene & Comine,

16594

Gu Traité de Paix des Pyrén. 531 leurs appartenances, dépendances annexes. Comme aussi Sa Majesté Très-Chrétienne remettra entre les mains de Sa Majessé Catholique, les Places de Berg-Saint-Vinox & son Fort Royal, & celle de la Bastée, en échange de celles de Maienbourg & de Philippeville, comne il a été dit ci-dessus en l'article 19.

### XLVI.

En second lieu, ledit Seigneur toi Très-Chrétien restituera en Itaie audit Seigneur Roi Catholique, es Places de Valence sur le Pô, & le Mortare, leurs appartenances, lépendances & annexes.

### XLVII.

En troisseme lieu, dans le Comté le Bourgogne, ledit Seigneur Roisrès-Chrétien restituera audit Seigneur Rois Catholique, les Places & Forts de Saint Amour, Bleterans & Joux, & leurs appartenances, désendances & annexes, & tous les utres postes fortissés ou non forti-

532 Histoire des Négociations; fiés, que les Armes de Sa Majesté Très-Chrétienne auroient occupé dans ledit Comté de Bourgogne, sans y rien réserver ni retenir.

# XLVIII

En quatrieme lieu, du côté d'Espagne, ledit Seigneur Roi Très Chrétien restituera audit Seigneur Roi Catholique les places & ports de Roses, Fort de la Trinité, Cadagues, la Seau d'Urgel, Toxen, le Château de la Bastide, la Ville & place de Baga, la Ville & place de Ripol, & le Comté de Cerdaña dans lequel font Beluer, Puicerda Carol & le Château de Cerdaña, er l'état qu'ils se trouveront à présent. avec tous les Châteaux, postes fortisiés ou non fortisiés, Villes, Cités Villages & autres lieux, appartenan ces, dépendances & annexes aux dites places de Roses, Cadagues Seau d'Urgel & Comté de Cerdaña encore qu'ils ne foient ici nommés & spécifiés; bien entendu, que s' quelques-uns des Postes, Villes Places & Châteaux ci-dessus nom-

& du Traité de Paix des Pyrén. 533 nés, se trouvoient être dans la Viquerie de Cerdaña, dans les Monts Pyrénées, du côté de France, ils demeureront à Sa Majesté Très-Chrétienne, conformément & en vertu de l'article quarante-deux du présent Traité, nonobstant le contenu en celui-ci, auquel en ce cas il est dérogé pour ce regard,

#### XLIX.

Ledit Seigneur Roi Catholique restituera audit Seigneur Roi Très-Chrétien, les Villes & places de Rocroy, le Castelet & Linchamp, avec leurs appartenances, dépendances & annexes, fans que pour quelque raison, cause ou excuse que ce puisse être, prévue ou non prévue, même celle que lesdites places de Rocroy, le Castelet & Linchamp, foient présentement au pouvoir & d'autres mains que celles de Sa Majesté Catholique, Elle puisse se dispenser de faire ladite restitution desdites trois Places audit Seigneur Roi Très-Chrétien; Sadite Majesté Catholique se faisant fort, & pre734 Histoire des Négociations, nant sur soi la réelle & sidelle exécu-1659, tion du présent article.

L.

La restitution respective desdites places, ainsi qu'il est dit dans le cinq Articles immédiatement précédens, se fera par lesdits Seigneur Rois, ou leurs Ministres, réelle ment & de bonne foi, & sans aucu ne longueur ni difficulté, pour quelque cause & occasion que ce soit, i celui ou à ceux qui seront députés par lesdits Seigneurs Rois respectivement, dans le tems, & en le maniere qui sera ci-après dite, & er l'état que lesdites places se trouvent à présent, sans y rien démolir, affoiblir, diminuer ni endommager en aucune sorte, sans que l'on puisse prétendre ni demander aucun remboursement, pour les fortifications faites auxdites places, ni pour le payement de ce qui pourroit être dû aux Soldats & Gens de guerre y étant.

Lesdits Seigneurs Rois restituant esdites places respectivement, pourcont faire tirer & emporter toute 'Artillerie, poudre, boulets, armes, vivres & autres munitions de guerre qui se trouveront dans lesdites Places au tems de la restitution. Pourront aussi les Officiers, Soldats, Gens de guerre & autres qui sortiont desdites Places, en tirer & emporter leurs biens meubles à eux appartenans, sans qu'il leur soit loisiple d'exiger aucune chose des Ha-pitans desdites Places & du plat-Pays, ni endommager leurs maions, ou emporter aucune chose ippartenant auxdits Habitans; comne aussi lesdits Seigneurs Rois se-ont obligés à payer auxdits Habians des Places dont leurs Armes ortiront, & qu'ils restitueront tout e qui justement leur pourra être lû par lesdits Seigneurs Rois, pour hoses que les Gouverneurs desdites Places, ou autres Ministres desdits leigneurs Rois, auront prises pour

536 Histoire des Négociations, employer à leur service, dont ils aient donné des récépissés & obligations aux personnes qui les au-roient fournies : Comme aussi seront tenus les Officiers & Soldats desdites garnisons de payer ce qu'ils devront légitimement aux Habitans, par récépissés ou obligations; bien entendu, que pour l'accomplissement de cette satisfaction des Habitans, on ne retardera point la remise & la restitution desdites Places, mais qu'elle sera faite dans le tems & jour qui sera convenu & prescrit ci-après en d'autres articles du présent Traité, demeurant et ce cas les créanciers dans tout le droit des justes prétentions qu'ils peuvent avoir.

1659.

#### LII.

Comme la place de Hesdin & fon Bailliage, par le présent Traite de Paix, doit demeurer au Ro Très-Chrétien, ainsi qu'il est dit ci dessus, il a été convenu & accordé en considération des offices dudi Seigneur Roi Catholique, qui avoi pris

& du Traité de Paix des Pyrén. 537 pris sous sa protection les Officiers de guerre ou Soldats de la garnison dudit Hesdin, qui s'étoient soûlevés dans la Place, & soustraits de l'obéissance dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, depuis la mort du Gouverneur de ladite Place; qu'en conformité des Articles par lesquels lesdits Seigneurs Rois pardonnent chacun à tous ceux qui ont suivi le parti contraire, pourvû qu'ils ne se trouvent prévenus d'autres délits, & promettent les rétablir dans la possession & jouissance de leurs biens, Sa Majesté Très-Chrétienne fera expédier ses Lettres d'abolition & de pardon, en bonne forme, en faveur desdits Officiers de guerre & Soldats de la garnison dudit Hesdin; lesquelles Lettres étant offertes & mises entre les mains du Commandant dans la Place, au jour qui aura été désigné & résolu entre Leurs Majestés, pour la remise de ladite Place au pouvoir de Sa Majesté Très-Chrétienne, ainsi qu'il sera dit ci-après; le même jour & au même tems, ledit Commandant, Officiers & Soldats seront tenus de

538 Histoire des Négociations,

sortir de ladite Place, sans aucun 1656. délai ni excuse, sous quelque prétexte que ce soit, prévu ou non prévu, & de remettre ladite place au même état qu'elle étoit quand ils se sont soulevés, au pouvoir de celui ou de ceux que Sa Majesté Très-Chrétienne aura commis pour la recevoir en son nom: & cela fans rien changer, affoiblir, en-dommager, démolir ou altérer en quelque maniere que ce foit en la-dite Place. Et au cas que lesdites Lettres d'Abolition & de Pardon étant offertes audit Commandant, lui ou les autres Officiers & Soldats de ladite garnison dudit Hesdin, refusent ou different, sous quelque cause ou prétexte que ce puisse être, de remettre ladite Place dans le même état, au pouvoir de celui, ou de ceux que Sa Majesté Très-Chrétienne aura commis pour la recevoir en son nom; lesdits Commandant, Officiers & Soldats feront déchus de la grace que Sa Majesté Catholique leur a procurée de leur pardon & abolition, sans que Sadite Majesté en veuille plus saire

& du Traité de Paix des Pyrén. 539 aucune instance en leur faveur : & au même cas promet Sadite Majesté Catholique, en foi & parole de Roi, de ne donner directement ni indirectement, auxdits Commandant, Officiers & Soldats, ni permettre être donnée par qui que ce soit, dans ses Etats, aucune assistance d'hommes, d'armes, de vivres, de munitions de guerre, ni d'argent; au contraire d'assisser de ses troupes, si Elle en est requise, ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, pour l'attaque de ladite Place, afin qu'elle soit plutôt réduite à son obéissance, & que le présent Traité sorte plutôt son entier effet.

## LIII.

Comme les trois places d'Avennes, Philippeville & Marienbourg, avec leurs appartenances, dépendances & annexes, font cédées par le présent Traité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au Seigneur Roi Très-Chrétien, pour être unies & incorporées à la Couronne de France; il a été convenu & accordé, qu'en cas Y y ij 540 Histoire des Négociations,

1659.

qu'entre lesdites Places & la France? il se trouvat aucuns Bourgs, Villages, lieux, postes ou Pays, qui n'étant pas desdites dépendances, appartenances ou annexes, dussent demeurer en propriété & Souveraineté audit Seigneur Roi Catholique, Sadite Majesté Catholique ni ses successeurs Rois, en aucun tems ne pourront fortifier lesdits Bourgs, Villages, postes ou Pays, ni faire aussi aucunes fortifications nouvelles entre lesdites places d'Avennes, Philippeville & Marienbourg, par le moyen desquelles fortifications, lesdites places d'Avennes, ou aucune d'icelles vinssent à être coupées d'avec la France, ou leur communication entr'elles embarrassée: comme pareillement a été accordé & convenu, qu'en cas que le lieu de Renty dans l'Artois demeure à Sa Majesté Catholique, comme il a été dit qu'il lui demeurera, s'il se trouve être des dépendances d'Aire ou de Saint Omer, Sadite Majesté Catholique, ni ses successeurs Rois en aucun tems ne pourront fortifier ledit Renty.

#### LIV.

1659.

Tous les papiers, titres & documens concernant les Pays, Terres & Seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur Roi Très-Chrétien, par le présent Traité de Paix, seront fournis & délivrés de bonne foi dans trois mois, après que les ratifications du présent Traité auront été échangées.

## L V.

En vertu du présent Traité, tous les Catalans & autres Habitans de ladite Province, tant Prélats, Ecclésiastiques, Religieux, Seigneurs, Gentilshommes, Bourgeois, qu'autres Habitans, tant des Villes que du plat-Pays, sans nul excepter, pourtont rentrer, rentreront & seront effectivement laissés ou rétablis en la possession à jouissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignités, priviléges, franchises, droits, exemptions, constitutions & libertés, sans pouvoir être recherchés,

542 Histoire des Négociations, troublés ni inquiétés, en général n

en particulier, pour quelque cause & prétexte que ce soit, pour raisor de tout ce qui s'est passé depuis la naissance de la présente guerre : E à ces fins, Sa Majesté Catholique accordera & fera publier en bonnforme ses Déclarations d'Abolition & de Pardon en faveur des Cata lans, laquelle publication se sera l même jour que celle de la Paix en suité desquelles Déclarations i leur sera permis à tous & à chacu en particulier, ou de retourner e personne dans leurs maisons, en 1 jouissance de leurs biens, ou en ca qu'ils veuillent faire leur séjour ai leurs que dans la Catalogne, ils l pourront faire, & envoyer aud. Pays de Catalogne leurs Agens de Procureurs, pour prendre en ler nom, & pour eux, la possession desdits biens, les faire cultiver à administrer, en percevoir les fruis & revenus, & les faire transporte par tout ailleurs où bon leur semble ra, fans qu'ils puissent être forcés aller en personne prêter les homma ges de leurs Fiefs, à quoi leurs Pro

& du Traite de Paix des Pyren. 543 ureurs pourront satisfaire en seur. om, & fans que leur absence puisempêcher la libre possession & ouissance desdits biens; qu'ils auont aussi toute faculté & liberté d'éhanger ou d'aliéner par vente, doation ou autrement; à la charge éanmoins que ceux qui seront ommis pour le régime & culture lesdits biens, ne soient suspects ux Gouverneur & Magistrats dulit lieu où lesdits biens seront siués; auquel cas il sera pourvu par es Propriétaires, d'autres person-es agréables & non suspectes: deneurant néanmoins à la volonté & u pouvoir de Sa Majesté Catholiue, de prescrire le lieu de leur séour à ceux desdits Catalans dont Ille n'aura pas le retour agréable lans le Pays, sans toutesois que les utres libertés & priviléges qui leur uront été accordés, & dont ils ouissoient, puissent être révoqués i altérés : Comme aussi il demeuera à la volonté & au pouvoir le Sa Majesté Très-Chrétienne de rescrire le lieu de leur séjour à ceux lu Comté de Roussillon, apparte744 Histoire des Négociations; nances & dépendances, qui se son retirés en Espagne, dont Elle n'aura pas le retour dans ledit Comte agréable, sans toutesois que les autres libertés & priviléges qui auroient été accordés auxdites personnes, puissent être révoqués n altérés.

1659.

LVI.

Les successions testamentaires, or autres quelconques donations entre viss ou autres, des Habitans de Catalogne & du Comté de Roussillor réciproquement les uns aux autres leur demeureront également perm ses & inviolables: & en cas que su le fait desdites successions, donations & autres actes & contrats, arrivât entr'eux différends sur le quels ils sussent obligés de plaide & entrer en procès, la justice leu fera faite de chaque côté avec égilité & bonne soi, quoiqu'ils soien dans l'obéissance de l'autre parti.

## LVII.

Les Evoques, Abbés, Prélats autre

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 545 autres pourvus pendant la guerre de Bénéfices Ecclésiastiques, avec approbation de Notre S. Pere le Pape, ou par autorité Apostolique, demeurans dans les Terres de l'un des Partis, jouiront des fruits, rentes & revenus desdits Bénéfices qui se trouveront être dans l'étendue des Terres de l'autre Parti, sans aucun trouble ni empêchement, pour quelque cause, raison, ou prétex-te que ce puisse être; & à cette sin, ils pourront commettre pour ladite jouissance & perception de fruits, des personnes non suspectes, après en avoir eu l'agrément du Roi ( ou de ses Officiers & Magistrats') sous la nomination duquel se trouveront être situés lesdits fruits, rentes & revenus.

## LVIII.

Ceux des Habitans du Principat de Catalogne, ou Comté de Rouffillon, qui auront joui par donation, ou confiscation accordée par l'un desdits Rois, des biens qui appartenoient à quelques personnes du Parti contraire, ne seront obli546 Histoire des Négociations; gés de faire aucune restitution aux

pes de faire aucune restitution aux Propriétaires desdits biens, des fruits qu'ils auront perçus en vertu desdites donations & confiscations pendant la durée de la présente guerre: bien entendu, que l'effet desdites donations & confiscations cesfera le jour de la publication de la Paix.

# LIX.

Il sera député des Commissaires de part & d'autre, deux mois après la publication du présent Traité, qui s'assembleront au lieu dont il sera respectivement convenu, pour y terminer à l'amiable tous les différends qui pourroient se rencontrer entre les deux Partis; lesquels Commissaires auront l'œil à faire également bien traiter les Sujets de côté & d'autre, & ne permettront pas que les uns rentrent dans la posselsion de leurs biens, que lors & au même tems que les autres rentreront dans la possession des leurs: comme aussi travailleront lesdits Commissaires (si on le juge à propos de la sorce ) à faire une juste

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 547 évaluation de part & d'autre desbiens de ceux qui ne voudront pas retourner habiter dans le Pays qu'ils ont quitté, ou que l'un des deux Rois n'y voudra pas admettre, lui ayant prescrit ailleurs son séjour, suivant ce qu'il est dit ci-dessus; afin que ladite évaluation étant faite, les mêmes Commissaires puissent mé-

1659.

nager en toute équité les échanges & compensations desdits biens, pour plus grande commodité, & avec égal avantage des Parties intéressées, prenant garde qu'aucune n'y soit lésée : Et enfin régleront lesdits Commissaires toutes les choses concernant le commerce & fréquentation des Sujets de part & d'autre, & toutes celles qu'ils estimeront pouvoir plus contribuer à l'utilité publique, & à l'affermissement de la Paix. Et tout ce qui a été dit dans les qua re articles immédiatement précédens, & dans celui-ci, touchant le Comté de Roussillon & ses Habitans, doit être entendu de la même maniere, de la Viguerie de Conflans & de la partie du Comté de Cerdaña, qui peut, ou doit de-Zzij

548 Histoire des Négociations,

meurer en propre par le présent Traité à Sa Majesté Très-Chrétienne, par la déclaration des Commissaires ci-dessus dits, & des Habitans de ladite Viguerie de Constans, & partie susdite du Comté de Cerdana: comme aussi se doit entendre réciproquement des Habitans du Comté de Cerdana, & de la partie de la Viguerie de Constans qui peut ou doit demeurer à Sa Majesté Catholique par le présent Traité & déclaration desdits Commissaires.

## LX.

Quoique Sa Majesté Très-Chrétienne n'ait jamais voulu s'engager, nonobstant les vives instances qui lui en ont souvent été faites, accompagnées même d'offres trèsconsidérables, à ne pouvoir faire la Paix, sans l'inclusion du Royaume de l'ortugal, d'autant qu'Elle a prévu & appréhendé qu'un pareil engagement pourroit être un obstacle insurmontable à la conclusion de ladite Paix, & par conséquent réduire les deux Rois à la nécessité de

1659.

or du Traité de Paix des Pyrén. 549 perpétuer la guerre: Néanmoins-Sadite Majesté Très - Chrétienne souhaitant avec une passion extrème de voir le Royaume de Portugal jouir du même repos qu'acquerront tant d'autres Etats Chrétiens, par le présent Traité, auroit proposé à cette fin bon nombre de partis & d'expédiens, qu'Elle jugeoit pouvoir être de la fatisfaction de Sa Majesté Catholique; parmi lesquels même, nonobstant, comme il est dit ci-dessus, que Sa Majesté n'eût aucun engagement en cette affaire, Elle en est venue jusqu'à vouloir se priver du principal fruit du bonheur qu'ont eu ses Armes dans le cours d'une longue guerre, offrant, outre les places qu'elle restitue par le présent Traité à Sa Majesté Catholique, de lui rendre encore toutes les autres conquêtes généralement, que sesdites Armes ont faites en cette guerre, & de réta-blir entierement Monsieur le Prince de Condé, pourvu & à condition que les affaires du Royaume de Portugal fussent laissées en l'état qu'elles se trouvent à présent : ce

Zziij

1659.

1659.

550 Histoire des Négociations, que Sa Majesté Catholique n'ayant pas voulu accepter, auroit seulement offert, qu'en considération des puissans offices dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, Elle consentiroit à remettre les choses audit Royaume de Portugal, au même état qu'elles étoient avant le changement qui y arriva au mois de Décembre de l'année mil six cens quarante, pardonnant & donnant une abolition générale de tout le passé, & accordant le rétablissement dans tous les biens, honneurs & dignités de tous ceux, sans distinction de personne ou personnes, qui retournant en l'obéissance de Sa Majesté Catholique, se mettroient en état de jouir de l'effet de la présente Paix. Enfin, en contemplation de la Paix, & vû l'absolue nécessité où Sa Majesté Très-Chrétienne s'est trouvée de perpétuer la guerre, par la rupture du présent Traité, qu'Elle a reconnue être inévitable, en cas qu'Elle eût voulu persister plus long-tems pour obtenir en cette affaire de Sa Majesté Catholique, d'autres conditions que celles qu'Elle avoit of-

1659.

& du Traite de Paix des Pyren. 551 fertes, ainsi qu'il est dit ci-dessus: Et Sadite Majesté Très Chrétienne devant & voulant préférer ( comme il est juste ) le repos général de la Chrétienté à l'intérêt particulier du Royaume de Portugal, pour l'avantage & en faveur duquel Elle n'a-voit déjà rien omis de ce qui pouvoit dépendre d'elle, & étoit en son pouvoir, jusqu'à faire des offres aussi grandes qu'il a été dit ci-dessus, il a été finalement convenu & arrêté entre lesdits Seigneurs Rois, qu'il sera accordé à Sa Majesté Très-Chrétienne trois mois de tems, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, pendant lesquels Elle puisse envoyer audit Royaume de Portugal, pour tâcher d'y disposer les choses, à ajuster & réduire cette affaire, en sorte que Sa Majesté Catholique en demeure pleinement satisfaite; après lesquels trois mois expirés, si les foins & les offices de Sadite Majesté Très-Chrétienne n'ont pû produire l'effet qu'on se propose, Sadite Ma-jesté ne se mêlera plus de ladite affaire, & promet, s'oblige & enga-Zz iiij

552 Histoire des Negociations;

ge, sur son honneur, & en soi & parole de Roi, pour soi & ses suc-cesseurs, de ne donner audit Royaume de Portugal, ni en commun, ni à aucune personne, ou personnes d'icelui, en particulier, de quelque dignité, état, qualité ou condition qu'ils soient, à présent ni à l'avenir aucune aide ni assistance publique, ni secrete, directement ou indirectement, d'hommes, armes, munitions, vivres, vaisseaux ni argent. fous aucun prétexte, ni aucune autre chose que ce soit ou puisse être; par terre, ni par mer, ni en aucune autre maniere : comme aussi de ne permettre qu'il se fasse des levées en aucun endroit de ses Royaumes & Etats, ni d'y accorder le passage à aucunes qui pourroient venir d'autres Etats, au secours dudit Royaume de Portugal.

## LXI.

Sa Majesté Catholique renonce par ce Traité, tant en son nom, que de ses hoirs, successeurs & ayans cause, à tous les droits & pré-

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 553 entions, sans rien réserver ni reteprès avoir sur la Haute & Basse Alace, le Zuntgau, le Comté de Perrette, Brisac & ses dépendances, & sur tous les Pays, Places & droits qui ont été délaissés & célés à Sa Majesté Très-Chrétienne par le Traité fait à Munster le vingtquatre Octobre mil six cens quarane-huit, pour être unis & incorpoés à la Couronne de France : Sa Majesté Catholique approuvant, pour l'effet de ladite renonciation, e contenu audit Traité de Munster, & non en aucune autre chose dudit Traité, pour n'y avoir intervenu. Moyennant laquelle présente renonciation, Sa Majesté Très-Chrétienne offre de fatisfaire au payement des trois millions de livres tournois qu'Elle est obligée par ledit Traité, de payer à Messieurs les Archiducs d'Infpruk.

# LXII.

Monsieur le Duc Charles de Lorraine ayant témoigné grand dé-

554 Histoire des Négociations, plaisir de la conduite qu'il a tenue à l'égard du Seigneur Roi Très-Chré tien, & avoir ferme intention de le rendre plus satisfait à l'avenir de lui & de ses actions, que le tems & les occasions passées ne lu en ont donné le moyen: Sa Majes té Très Chrétienne, en considéra tion des puissans offices de Sa Ma jesté Catholique, reçoit dès à pré sent ledit Sieur Duc dans sa bonne grace; & en comtemplation de la Paix, sans s'arrêter aux droits qu' pouvoient lui être acquis par diver Traités faits par le feu Roi son per avec ledit Sieur Duc, après avoi fait préalablement démolir les forti fications des deux Villes de Nancy qui ne pourront plus être refaites & après en avoir retiré & fait trans porter toute l'Artillerie, poudres boulets, armes, vivres & munition de guerre, qui sont à présent dan les magasins dudit Nancy; remet tra ledit Sieur Duc Charles de Lor raine dans la possession du Duch

de Lorraine, & même des Villes Places & Pays qu'il a autrefois possé dés, dépendans des trois Evêché

1659.

du Traité de Paix des Pyrén. 555 Metz, Toul & Verdun; à la serve premierement & excepon de Moyenvic, lequel, quoil'enclavé dans ledit Etat de Lorine, appartenoit à l'Empire, & été cédé à Sa Majesté Très-Chréenne par le Traité fait à Munster

vingt-quatrieme jour d'Octobre

# 1659.

# LXIII.

il six cens quarante-huit.

En fecond lieu, à la réferve & ception de tout le Duché de Bar, ays, Villes & Places qui le comofent, tant la partie qui est mouante de la Couronne de France, omme celle qu'on peut prétendre 'en être pas mouvante.

## LXIV.

En troisieme lieu, à la réserve & xception du Comté de Clermont de son Domaine, & des Places, révôtés & Terres de Stenay, Dun, Jametz, avec tout le revenu d'ielles, Villages & Territoires qui n dépendent; lesquels Moyenvic,

Duché de Bar (compris la partie lieu & Prévôté de Marville, laque

partie, ainsi qu'il a été dit ci-d sus, appartenoit aux Ducs de Ba places, Comté, Prévôté, Ten & Domaines de Clermont, Stens Dun & Jametz, avec leurs appar nances, dépendances & annexe demeureront à jamais unis & ince porés à la Couronne de France.

## LXV.

Ledit Sieur Duc Charles de Lo raine, avant son rétablissement da les Etats ci-dessus spécifiés, & ava qu'aucune Place lui soit restituée donnera son consentement au co tenu aux trois Articles immédiat ment précédens: Et pour cet est délivrera à Sa Majesté Très - Chr tienne, en la forme la plus valab & authentique qu'Elle pourra de rer, les Actes de sa renonciacion cession desdits Moyenvic, Ducl de Bar ( compris la partie de Ma ville) tant partie mouvante que pr tendue non mouvante de la Cou ronne de France, Stenay, Dur 🕏 du Traité de Paix des Pyrén. 557 netz, le Comté de Clermont, & Domaine, appartenances, déndances & annexes, fans pour rien prétendre ni demander par cit Sieur Duc, ou ses Successeurs, présentement, ni en aucun tems avenir, pour le prix que le feu li Louis XIII. de glorieuse mé-ire, s'étoit obligé de payer au-Sieur Duc, pour ledit Domaine Comté de Clermont, par le uté fait à Liverdun au mois de in mil six cens trente-deux, atdu que l'Article où est contenue ite obligation a été annullé par Traités subséquens & de nou-u, en tant que besoin seroit, tentierement annullé par celui-ci.

1659.

## LXVI.

ia Majesté Très-Chrétienne refant audit Sieur Duc Charles, les ces de son Etat, ainsi qu'il est ci-dessus, y laissera (à la réser-& exception de celles qu'il est venu devoir être démolies) tou-'Artillerie, poudre, boulets, ars, vivres & munitions de guerre, qui sont dans les Magasins de dites Places, sans pouvoir les foiblir, ni endommager en aucu manière que ce soit.

# LXVII.

Ledit Sieur Duc Charles de La raine, ni aucun Prince de sa M son, ou de ses adhérans & dépt dans, ne pourront demeurer més, mais seront, tant ledit Du que les autres ci-dessus dits, oblig de licencier leurs troupes, à la publication de la présente Paix.

# LXVIII.

Ledit Sieur Duc Charles de L raine, avant son rétablissement de ses Etats, sournira aussi acte en be ne sorme à Sa Majesté Très-Ch tienne, qu'il se désiste & départ toutes intelligences, ligues, as ciations & pratiques qu'il auro ou pourroit avoir avec quelc Prince, Etat & Potentat que put être, au préjudice de Sac Majesté & de la Couronne de Fra

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 559 e; avec promesse, qu'à l'avenir. ne donnera aucune retraite dans 1659. es Etats, à aucuns Ennemis ou ujets rebelles ou suspects à Sa Maesté, & ne permettra qu'il s'y fasse ucune levée, ni amas de Gens de querre contre son service.

# LXIX.

Ledit Sieur Duc Charles de Loraine donnera pareillement avant on rétablissement susdit, un acte n bonne forme à Sa Majesté Très-Chrétienne, par lequel il s'oblige, ant pour lui que pour tous ses Sucessesseurs Ducş de Lorraine, d'acorder en tout tems, sans difficulé aucune, sous quelque prétexte u'elle pût être fondée, les passaes dans fes Etats, tant aux peronnes qu'aux troupes de Cavalerie k Infanterie, que Sadite Majesté k ses Successeurs Rois de France, roudront envoyer en Alface ou à Brifac & à Philisbourg, aussi sourent qu'il en sera requis par Sadite Majesté & sesdits Successeurs, & de aire fournir auxdites troupes dans 560 Histoire des Negociations;

lesdits Etats, les vivres, logement & commodités nécessaires par étapes, en payant lesdites troupes leurs dépenses, au prix courant di Pays: bien entendu, que ce ne se ront que simples passages, à jour nées réglées, & marches raisonnables, sans pouvoir séjourner dan lesdits Etats de Lorraine.

# LXX.

Ledit Sieur Duc Charles, avan son rétablissement dans son Etat mettra entre les mains de Sa Ma jesté Très-Chrétienne, un acte es bonne forme, & à la satisfaction de Sadite Majesté, par lequel ledi Sieur Duc s'oblige pour lui & pou tous ses Successeurs, de faire four nir par les Fermiers & Administra teurs des Salines de Rosieres, Châ teau-Salins, Dieuze & Marsal, les quels Sa Majesté lui restitue par l présent Traité toute la quantité d minots ou muids de sel, qui ser nécessaire pour la fourniture de tou les greniers qu'il sera besoin de rem plir

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 561 plir, pour l'usage & consomption ordinaire des Sujets de Sa Majesté, dans les trois Evêchés de Metz, Toul & Verdun, Duché de Bar, & Comté de Clermont, Stenay, Jametz & Dun; & cela au même prix pour chaque minot où muid de sel, que ledit Sieur Duc Charles avoit accoûtumé de les fournir aux greniers de l'Evêché de Metz, en tems de Paix, pendant la derniere année que ledit Sieur Duc a été en possession de tout son Etat, sans qu'il puisse, ni ses Successeurs, en aucun tems augmenter le prix desdits minots ou muids de sel,

## LXXI.

Et d'autant que depuis que le feur Roi Très Chrétien, de glorieuse mémoire, a conquis la Lorraine par ses Armes, grand nombre des Sujets de ce Duché ont servi Leurs Majestés, en suite des sermens de sidélité qu'Elles ont desiré d'eux; il a été convenu que ledit Sieur Duc ne leur en sauroit aucun mauvais gré, ni ne leur en fera aucun mau-

Aaa

vais traitement, mais les confidérers vais traitement, mais les confidérers vais traitement, mais les confidérers vais traitement, mais les confidéres vais traitement des dettes vais valuelles fes Etats peuvent être obligés: ce que Sa Majesté defire si particulierement, que, sans l'assurance qu'Elle prend de la foi que ledit Sieur Duc lui donnera sur ce sujet, Elle ne lui eût jamais accordé ce qu'Elle fait par le présent Traité.

# LXXII.

Il a été convenu en outre, que ledit Sieur Duc ne pourra apporter aucun changement aux provisions des Bénéfices qui ont été donnés par lesdits Seigneurs Rois jusqu'au jour du présent Traité: & que ceux qui en ont été pourvus, demeureront en paisible possession & jouissance desdits Bénéfices, sans que ledit Sieur Duc leur apporte aucun trouble ni empêchement, ou qu'ils en puissent être dépossédés.

#### LXXIII.

1659.

Il a été arrêté en outre, que les confiscations qui ont été données par Sa Majesté, & le feu Roi son pere, des biens de ceux qui portoient les Armes contre Elle, seront valables pour la jouissance desdits biens, jusqu'au jour de la date du présent Traité, sans que ceux qui en ont joui en vertu desdits dons, en puissent être recherchés ni inquiétés, en quelque maniere, & pour quelque cause que ce puisse être.

#### LXXIV.

En outre a été arrêté, que tou-tes procédures, Jugemens & Arrêts donnés par le Conseil, Juges & autres Officiers de Sa Majesté Très-Chrétienne, pour raison des différends & procès poursuivis, tant par les Sujets desdits Duchés de Lorraine & de Bar, qu'autres, durant le tems que lesdits Etats ont été sous l'obéissance dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, & du feu Roi

Aaaij

fon pere, auront lieu, & fortiront leur plein & entier effet, tout ainsi qu'ils seroient, si ledit Seigneur Roi demeuroit Seigneur & possesseur dudit Pays: Et ne pourront être les dits Jugemens & Arrêts révoqués en doute, annullés, ni l'exécution d'iceux autrement retardée ni empêchée: Bien sera loisible aux Parties de se pourvoir par révision de la cause, & selon l'ordre & disposition du Droit, des Loix & Ordonnances, demeurant cependant les Jugemens en leur sorce & ver-

1659.

tu.

LXXV.

De plus, est aussi accordé, que tous autres dons, graces, rémissions, concessions & aliénations faites par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, & le feu Roi son pere, durant ledit tems, des choses qui leur sont échues & avenues, ou leur auroient été adjugées, soit par confiscation, pour cas de crime & commise (autre pourtant que de guerre, pour avoir suivi ledit Sieur Duc) ou réversion de Fiess, ou

of du Traité de Paix des Pyrén. 565 faute de légitimes Successeurs, ou-1659. autrement, seront & demeureront

bonnes & valables, & ne se pourront révoquer, ni ceux auxquels lesdits dons, graces & aliénations ont été faites, être inquiétés ni troublés en la jouissance, en quelque maniere & pour quelque cause

# LXXVI.

que ce soit.

Comme aussi, que ceux qui pendant ledit tems auront été reçus à foi & hommage par lesdits Seigneurs Rois, ou leurs Officiers ayant pouvoir, à cause d'aucuns Fiefs & Seigneuries tenues & mouvantes des Villes, Châteaux, ou lieux possédés par lesdits Seigneurs Rois audit Pays, & d'iceux auroient payé les droits Seigneuriaux, ou en auroient obtenu don & rémission, ne pourront être inquiétés ni troublés pour raison desdits droits & devoirs, mais demeureront quittes, sans qu'on en puisse rien demander.

1659+

## LXXVII.

En cas que ledit Sieur Duc Charles de Lorraine ne veuille pas ac cepter & ratifier ce dont les deux Seigneurs Rois ont convenu, pour ce qui regarde ses intérêts, en la maniere qu'il est porté ci-devant ou que l'ayant accepté, il manqua à l'avenir à l'exécution & accomplissement du contenu au présent Traité; Sa Majesté Très-Chrétien ne, au premier cas, que ledit Sieur Duc n'accepte pas le Traité, ne sera obligée à exécuter de sa part au cun des articles dudit Traité, sans que pour cette raison il puisse être dit ni censé qu'Elle y ait en rier contrevenu: comme aussi, au second cas, que ledit Sieur Duc, après avoir accepté les conditions fusdites, manquât à l'avenir de sa part à leur exécution; Sadite Majesté s'est réservée & réserve tous les droits qu'Elle avoit acquis fut ledit Etat de Lorraine, par divers Traités faits entre le feu Roi fon pere, d'heureuse mémoire, & le& du Traité de Paix des Pyrén. 567 t Sieur Duc, pour poursuivre les-16590 its droits en telle maniere qu'Elle erra bon être.

# LXXVIII.

Sa Majesté Catholique consent ue Sa Majesté Très-Chrétienne ne oit obligée au rétablissement ciessus dit, dudit Sieur Duc Charles e Lorraine, qu'après que l'Empeeur aura approuvé & ratifié par un ste authentique, qui sera livré à Sa lajesté Très Chrétienne, tous les ticles stipulés à l'égard dudit sieur ruc Charles de Lorraine, dans le résent Traité, sans nul excepter, : s'oblige même Sadite Majesté atholique, de procurer auprès de Empereur la prompte expédition délivrance dudit acte : comme ussi en cas qu'il se trouve que des tats, Pays, Villes, Terres ou Sei-neuries qui demeurent à Sa Majes-Très-Chrétienne en propre, par présent Traité, de ceux ou cel-s qui appartenoient ci-devant aux Ducs de Lorraine, il y en eût qui issent Fiefs & relevassent de l'Em1659.

568 Histoire des Négociations; pire, pour raison de quoi Sa M jesté eût besoin & desirât d'en êt investie, Sa Majesté Catholiqu promet de s'employer sincereme & de bonne soi, auprès de l'Er pereur, pour saire accorder lesdit investitures audit Seigneur Re Très-Chrétien, sans délai ni dis culté.

# LXXIX.

Monsieur le Prince de Cond ayant fait dire à Monsieur le Card nal Mazarini, Plénipotentiaire d Roi Très-Chrétien, son souverai Seigneur, pour le faire savoir à S Majesté, qu'il a une extrème dou leur d'avoir depuis quelques année tenu une conduite qui a été désa gréable à Sadite Majesté, qu'il vou droit pouvoir racheter de la meil leure partie de son sang tout ce qu'i a commis d'hostilités dedans & hor de la France, à quoi il proteste que fon feul malheur l'a engagé plutô qu'aucune mauvaise intention contre son service; & que si Sa Majes. té a la générolité d'user envers lu de sa bonté Royale, oubliant tout

16

& du Traité de Paix des Pyrén. 569 le passé, & le retenant en l'honneur de ses bonnes graces, il s'efforcera tant qu'il aura de vie, de reconnoître ce bienfait par une inviolable fidélité, & de réparer le passé par une entiere obéissance à tous ses commandemens: & que cependant pour commencer à faire voir par les effets qui peuvent être présentement en son pouvoir, avec combien de passion il souhaite de rentrer en l'honneur de la bienveillance de Sa Majesté; il ne prétend rien en la conclusion de cette Paix, pour tous les intérêts qu'il y peut avoir, que de la seule bonté, & du propre mouvement dudit Seigneur Roi fon fouverain Seigneur, & desire mê-me qu'il plaise à Sa Majesté de dis-poser pleinement, & selon son bon plaisir, en la maniere qu'Elle voudra, de tous les dédommagemens que le Seigneur Roi Catholique voudra lui accorder; & lui a déjà offert, soit en Etats & Pays, soit en Places ou en argent; qu'il remet tout aux piés de Sa Majesté: En outre, qu'il est prêt de licéncier & congédier toutes ses troupes, & Bbb

570 Histoire des Négociations; de remettre au pouvoir de Sa Majesté les places de Rocroy, le Caftelet & Linchamp, dont les deux premieres lui avoient été remises par Sadite Majesté Catholique: & qu'aussi-tôt qu'il en aura pû obtenir la permission, il envoiera une personne expresse audit Seigneur Roi, fon fouverain Seigneur, pour lui protester encore plus précisé-ment tous ces mêmes sentimens, & la vérité de ses soûmissions, & donner à Sa Majesté tel acte ou écrit signé de lui, qu'il plaira à Sa Majesté, pour assurance qu'il renonce à toutes ligues, traités & associations qu'il pourroit avoir faites par le passé avec Sa Majesté Catholique, & qu'il ne prendra & recevra à l'a-venir aucun établissement, pension ni bienfait d'aucun Roi ou Potentat étranger: & enfin, que pour tous les intérêts qu'il peut avoir, en quoi qu'ils puissent consister, il les remet entierement au bon plaisir & disposition de Sa Majesté, sans prétention aucune : Sadite Majesté Très-Chrétienne ayant été informée de tout ce que dessus par son-

1659.

1659.

## LXXX.

les deux Seigneurs Rois.

Premierement, que ledit Sieur Prince désarmera au plus tard dans huit semaines, à compter depuis le jour & date de la signature du présent Traité, & licenciera effectivement toutes les troupes, - tant de Cavalerie que d'Infanterie, Françoises ou Etrangeres, qui composent le Corps d'Armée qu'il a dans les Pays-Bas, & cela en la maniere qu'il plaira à Sa Majesté Très-Chrétienne lui ordonner, à la réserve des garnisons de Rocroy, le Castelet & Linchamp, lesquelles seront licenciées au tems de la restitution desdites trois Places: Et sera ledit désarmement & licenciement fait par ledit Sieur Prince, réellement & de bonne foi, sans transport Bbbij

prêt ni vente, vraie ou simulée; a d'autres Princes & Potentats quels qu'ils puissent être, amis ou ennemis de la France, ou de ses Alliés.

## LXXXI.

En fecond lieu, que ledit Sieur Prince envoyant une personne expresse à Sa Majesté, pour lui confirmer plus particulierement toutes les choses ci-dessus dites en son nom, donnera un acte signé de lui à Sadite Majesté, par lequel il se soûmettra à l'exécution de ce qui a été arrêté entre les deux Seigneurs Rois, pour le regard de sa Per-sonne & de ses intérêts, & pour les Personnes & intérêts de ceux qui l'ont suivi : Et en conséquence déclarera qu'il se départ sincérement, & renonce de bonne soi à toutes ligues, intelligences & traités d'afsociation, ou de protection, qu'il a pû faire & contracter avec Sa Majesté Catholique, ou quelconques autres Rois, Potentats ou Princes étrangers, & autres telles personnes que ce puisse être, tant au-de-

& du Traité de Paix des Pyrén. 573 dans que hors le Royaume de France; avec promesse de ne prendre ni recevoir en aucun tems à l'avenir desdits Rois ou Potentats étrangers, aucunes pensions, ni établissemens, ni bienfaits, qui l'obligent à avoir dépendances d'eux, ni aucun attachement à quelqu'autre Roi ou Potentat qu'à Sa Majesté, son souverain Seigneur; à peine, en cas de contravention audit écrit, d'être déchu dès lors de la réhabilitation & rétablissement qui lui sont accordés par le présent Traité, & de retourner au même état qu'il étoit à la fin du mois de Mars de la présente année.

LXXXII.

En troisieme lieu, que ledit Sieur Prince, en exécution de ce qui a été ci-devant arrêté & convenu entre les deux Seigneurs Rois, remettra réellement & de fait entre les mains de Sa Majesté Très-Chrétienne, les places de Rocroy, le Castelet & Linchamp, au tems & jour qui sera dit ci-après dans un autre article de ce même Traité.

Bbbiij

## LXXXIII.

Moyennant l'exécution de ce que dessus, Sa Majesté Très-Chrétienne, en contemplation de la Paix, & en considération des offices de Sa Majesté Catholique, usant de sa clémence Royale, recevra sincerement & de bon cœur, ledit Sieur Prince en ses bonnes graces, lui pardonnera & oubliera avec la même sincérité tout ce qu'il a par le passé fait & entrepris contre son service, soit dedans ou hors le Royaume; trouvera bon qu'il revienne en France, même où sera la Cour de Sa Majesté; ensuite de quoi Sadite Majesté remettra & rétablira ledit Sieur Prince réellement & de fait, en la libre possession & jouissance de tous ses biens, honneurs, dignités & priviléges de premier Prince de son Sang, sans néanmoins, pour ce qui regarde lesdits biens, de quelque nature qu'ils soient, que ledit Sieur Prince puisse jamais rien prétendre pour le passé, à la restitution des fruits des& du Traité de Paix des Pyrén. 575 dits biens, quelques personnes qui en aient joui par ordre de Sa Majesté, ni au payement & restitution de ses pensions, appointemens ou autres rentes & revenus qu'il avoit fur les Domaines, Fermes, ou Recettes générales dudit Seigneur Roi; non plus que pour raison, ou sous prétexte de ce qu'il pouvoit pré-tendre lui être dû par Sa Majesté avant sa sortie du Royaume, ni pour les démolitions, dégradations, ou dommages faits par les ordres de Sa Majesté, ou autrement, en quelque maniere que ce soit, dans ses biens, Villes, Places fortifiées ou non fortisiées, Seigneuries, Châteaux, Terres & Maisons dudit Sieur Prince.

### LXXXIV.

Et pour ce qui regarde les Charges & Gouvernemens de Provinces ou de Places, dont ledit Sieur Prince étoit pourvû, & qu'il possédoit avant sa sortie de France, Sa Majesté Très-Chrétienne auroit longtems constamment resusé de l'y réta-

Bbbiiij

576 Histoire des Négociations, blir, jusqu'à ce qu'étant touchée du procédé, & de la soûmission cidessus dite dudit Sieur Prince quand il a remis pleinement à son bon plaisir & disposition, tous ses intérêts, sans prétention aucune, & tout ce qui lui étoit offert par Sa Majesté Catholique, pour son dédommagement ; Sadite Majesté Très-Chrétienne s'est enfin portée à lui accorder ce qui ensuit, à certaines conditions ci-après spécifiées, dont lesdits Seigneurs Rois ont convenu & ainsi accordé : Savoir est. que moyennant que le Seigneur Roi Catholique de sa part ( au lieu de ce qu'il avoit intention de donner audit Sieur Prince pour dédommagement ) tire la Garnison Espagnole qui est dans la Ville, Place & Citadelle de Julliers, pour laisser ladite Place & Citadelle libres de ladite Garnison à Monsieur le Duc de Neubourg, aux conditions & en la maniere qui sera plus particulierement ci-après spécifiée dans un autre article du présent Traité: comme aussi, moyennant que Sadite Majesté Catholique, outre la-

& du Traite de Paix des Pyren. 577 lite sortie de la Garnison Espagnoe des Ville & Citadelle de Juliers, mette entre les mains de Sa Majesté Très-Chrétienne, la Ville & Place d'Avennes, située entre Sambre & Meuze, avec ses apparenances, dépendances, annexes & Domaines, en la maniere que Sadite Majesté Catholique s'y est zi-dessus obligée par un article dudit présent Traité: ( laquelle place d'Avennes Sadite Majesté avoit aufi, entr'autre chose, intention de Jonner audit Sieur Prince ) moyennant ce que dessus, comme il est dit; c'est-à-dire, en compensation de ladite remise & cession d'une desdites Places faite audit Seigneur Roi Très-Chrétien, pour être unie & incorporée à jamais à la Couronne de France, & de la sortie de la Garnison Espagnole de l'autre, en saveur d'un Prince ami & Allié de Sa Majesté Très-Chrétienne, qu'Elle a desiré d'obliger en vertu du traité de ladite alliance : Sadite Majesté Très Chrétienne, pour toutes choses généralement quelconques, qui peuvent concerner les 378 Histoire des Négociations,

Charges & Gouvernemens que le dit Sieur Prince avoit possédés, ou que pouvoient avoir lieu d'espére: ceux qui lui appartiennent, san: nul excepter, donnera audit Sieu: Prince le Gouvernement de la Province de Bourgogne & Bresse, sou lesquels s'entendent compris le Pay: de Bugey, Gex & Veromey; comme aussi lui donnera les Gouverne mens particuliers du Château de Di jon, & de la Ville de Saint Jeande Lône, & à Monsieur le Duc d'Enguien son fils, la Charge de Grand Maître de France, & de sa Maison; avec des brevets d'assurance audit Sieur Prince, pour la conserver, en cas que ledit Sieur Duc d'Enguien vint à décéder devant lui.

### LXXXV.

Sadite Majesté sera expédier ses Lettres - Patentes d'abolition en bonne sorme; de tout ce que ledit Sieur Prince, ses parens, serviteurs, amis, adhérans, & Domestiques, soit Ecclésiastiques ou Séculiers, ont & peuvent avoir

& du Traite de Paix des Pyren. 579 tait, ou entrepris par le passé contre son service, ensorte qu'il ne lui puisse jamais, ni à eux, nuire ni préjudicier en aucun tems, ni à leurs héritiers, successeurs & ayans cause, non plus que s'il n'étoit jamais avenu. Et ne fera Sadite Maaucune reiesté en aucun tems, cherche envers ledit Sieur Prince, ni les siens, ni envers ses serviteurs, amis, adhérans & Domestiques, foit Ecclésiastiques ou Séculiers, des deniers que lui ou eux ont pris dans les Recettes générales ou particulieres, ou dans les Bureaux de ses Fermes: Et ne les obligera à aucune restitution desdits deniers, ni de toutes levées de contributions, impositions, exactions sur le Peuple, & actes d'hostilité commis dans la France, en quelque maniere que ce puisse être : ce qui sera plus particulierement contenu dans lesdites Lettres d'abolition, pour l'entiere sûreté dudit Sieur Prince, & de ceux qui l'ont suivi, de n'en pou-voir jamais être recherchés ni inquiétés.

### LXXXVI.

Après que ledit Sieur Prince aura satisfait de sa part au contenu dans les trois Articles LXXX. LXXXI. & LXXXII. du présent Traité, tous Duchés, Comtés, Terres, Seigneuries & Domaines, même ceux de Clermont, Stenay & Dun, comme il les avoit avant sa sortie de France, & celui de Jametz aussi, en cas qu'il l'ait eu, lesquels appartenoient ci - devant audit Sieur Prince; ensemble tous & quelconques ses autres biens, meubles & immeubles, de quelque qualité qu'ils soient, en la maniere ci-dessus dite, lui seront restitués réellement & de fait, ou à ceux que ledit Sieur Prince, étant en France, commettra & députera, pour prendre en son nom la possession desdits biens, & le servir en leur administration : comme aussi lui seront restitués, & à sesdits Députés, tous les titres, enseignemens & autres écritures délaissées au tems de sa sortie du Royaume,

du Traité de Paix des Pyrén. 581 lans les maisons de sessiones Terres & Seigneuries, ou ailleurs: Et sera edit Sieur Prince réintégré en la raie & réelle possession & jouisance de sesdits Duchés, Comtés, Terres, Seigneuries & Domaines, vec tels droits, autorités & Justice, Chancellerie, Cas Royaux, Greaiers, Présentations & Collations de Bénéfices, Nominations d'Offices, graces & prééminences, dont lui & ses Prédécesseurs ont joui, & comme il en jouissoit avant sa sortie du Royaume : ( bien entendu, qu'il laissera Bellegarde & Montrond en l'état qu'ils se trouvent à présent. ) Sur quoi lui seront dépêchés en aussi bonne forme qu'il le desirera, toutes Lettres-Patentes de Sa Majesté à ce nécessaires, sans qu'il puisse être troublé, poursuivi ni inquiété en ladite possession & jouissance par ledit Seigneur Roi, fes hoirs, successeurs ou ses Officiers, directement ni indirectement, nonobstant quelconques donations, unions ou incorporations qui pourroient avoir été faites desdits Duchés, Comtés, Terres, Seigneu-

582 Histoire des Négociations; ries & Domaines, biens, honneurs, dignités & prérogatives de premier Prince du Sang, & quelconquer clauses dérogatoires, constitutions & Ordonnances à ce contraires Comme aussi ledit Sieur Prince, n ses hoirs & successeurs, pour raison des choses qu'il peut avoir saites, soit en France, y étant, soit hors du Royaume, après sa sortie, ni pour quelconques Traités, in-telligences ou diligences par lui faites & eues avec quelconques Princes & personnes, de quelqu'état & qualité qu'ils soient, ne pourront être molestés, ni inquiétés, ni tirés en cause: Mais toutes procédures, Arrêts, même celui du Parlement de Paris du vingt-sept Mars de l'année mil six cens cinquantequatre, Jugemens, Sentences & autres Actes qui déjà auroient été faits contre ledit Sieur Prince, tant en matiere civile que criminelle, si ce n'est qu'en matiere civile il ait volontairement contesté, demeureront nulles, & de nulle valeur, & n'en sera jamais fait aucune poursuite, comme si jamais ils ne sussent

venus. Et à l'égard du Domaine l'Albret, dont ledit Sieur Prince buissoit avant sa sortie de France, duquel Sa Majesté a depuis disosé autrement, Elle donnera auit Sieur Prince le Domaine du

ourbonnois, aux conditions que échange desdits deux Domaines voit déjà été ajusté, avant que leit Sieur Prince sortit du Royau-

1659.

LXXXVII.

ie.

Quant aux parens, amis, servieurs, adhérans & Domestiques duit Sieur Prince, soit Ecclésiastiues ou Séculiers, qui ont suivi on parti, ils pourront, en conséuence des Pardon & Abolition ciessus dits en l'Article LXXXV. evenir en France avec ledit Sieur 'rince, & établir leur séjour en tel eu qu'ils désireront : Et seront réablis comme les autres Sujets des eux Seigneurs Rois, en la paisible ossession & jouissance de leurs iens, honneurs & dignités, à 'exception & réserve des Charges, Offices & Gouvernemens qu'ils pos-

584 Histoire des Négociations; fédoient avant leur tortie du Royau me, pour jouir par eux desdin biens, honneurs & dignités, ain qu'ils les tenoient & possédoient sans pouvoir néanmoins prétendr aucune restitution des jouissance du passé, soit de ceux à qui S Majesté en auroit fait don, ou es quelqu'autre maniere que ce soit Comme pareillement seront rétabli en leurs droits, noms, raisons, ac tions, successions & héritages à eu: furvenus, ou aux enfans & veuve des défunts, pendant leur absence du Royaume, comme aussi leur meubles délaissés leur seront resti tués, s'ils se trouvent en nature. E Sa Majesté, en contemplation de la Paix, déclare nulles & de nulle valeur & effet ( hors pour le re gard de leursdites Charges, Offi ces & Gouvernemens) toutes procédures, Arrêts, même celui di Parlement de Paris du vingt-sep Mars mil fix cens cinquante-quatre, Sentences, Jugemens, adjudications, donations, incorporations & autres Actes, qui, contre eux ou leurs héritiers, pourroient avoir

& du Traité de Paix des Pyrén. 585 avoir été faits, pour raison d'avoir suivi le parti dudit Sieur Prince, & ce tant en matiere civile que criminelle, si ce n'est en matiere civile, qu'ils aient volontairement contesté, sans qu'eux, ni leurs hoirs puissent jamais en être recherchés, troublés ou inquiétés. Sur toutes lesquelles choses ci-dessus dites, Sa Majesté Très-Chrétienne sera expédier, tant audit Sieur Prince qu'à les parens, ferviteurs, amis, adhérans & Domestiques, soit Ecclésiastiques ou Séculiers, toutes Lettres-Patentes nécessaires contenant ce que dessus, en bonne & sûre forme; lesquelles Lettres-Patentes eur feront remises, quand ledit Sieur Prince aura accompli de sa part le contenu aux trois Articles LXXX. LXXXI. & LXXXII. du présent Traité.

### LXXXVIII.

En conformité de ce qui est conenu en l'Article LXXXIV. du préent Traité, par lequel Sa Majesté Irès-Chrétienne s'oblige de donnes

CCC

586 Histoire des Négociations, audit Sieur Prince de Condé, & audit Sieur Duc d'Enguien son fils, les Gouvernemens & la Charge qui y sont spécifiés; Sa Majesté Catholique promet & s'oblige de sa part, en foi & parole de Roi, de faire fortir de la Ville, Citadelle ou Château de Julliers la Garnison Espagnole qui est dans ladite Ville, Citadelle ou Château, & les autres troupes qui y auroient entré depuis peu, ou y pourroient de nouveau entrer, pour renforcer la Garnison, laissant dans ladite Ville & Citadelle l'Artillerie qui sera marquée aux Armes de la Maison de Cleves, ou de Julliers, ou qui lui aura appartenu: & pour le reste de ladite Artillerie, armes, munitions & instrumens de guerre, que Sadite Majefté a dans ladite Ville & Citadelle, Elle les pourra faire tirer, laissant ladite Ville, Citadelle ou Château de Julliers à M. le Duc de Neubourg, ou à ceux qui auront charge de lui, de la recevoir en la même qualité qu'il a la possession de l'Etat de Julliers: Ledit Sieur Duc

mettant auparavant entre les mains

& du Traité de Paix des Pyrén. 587 de Sa Majesté Catholique un écrit en bonne forme, signé de sa main, & à la satisfaction de Sadite Majesté Catholique, par lequel il s'oblige de ne pouvoir vendre, aliéner ni engager ladite Ville, Citadelle ou Château à aucun, ni aucuns autres Princes, ou personnes particulieres, & qu'il n'y mettra, ni établira aucune Garnison que de ses propres forces: Comme aussi d'accorder à Sadite Majesté Catholique, quand elle en aura besoin, le passage de ses troupes, soit par ladite Ville, soit par l'Etat de Julliers; Sadite Majesté payant à ses frais la dépense des passages desdites troupes, qui se feront à journées réglées & marches raisonnables, sans pouvoir séjourner dans le Pays; & ledit Sieur Duc prenant en telles occasions les précautions nécessaires pour la sûreté de ladite Ville & Citadelle: Et en cas que ledit Sieur Duc manquât d'accomplir ce à quoi il se sera obligé, tant de n'aliéner que de ne mettre aucune autre Garnison dans ladite Place & Citadelle que la sienne propre, ou qu'il re-Cecij

588 Histoire des Négociations,

fusât de donner passage aux troupes de Sa Majesté Catholique, en payant ledit Seigneur Roi Très - Chrétien promet, en soi & parole de Roi, de ne point assister ledit Sieur Duc d'argent, ni de Gens de guerre, ni en aucune autre maniere, parsoi-même, ou par personnes interposées, pour soûtenir ladite contravention; & qu'au contraire, il donnera ses propres sorces, s'il est nécessaire, pour l'accomplissement de ce qui a été dit ci-dessus.

# LXXXIX.

Il a été expressément convenu & arrêté entre lesdits Plénipotentialres, que les réservations contenues aux Articles XXI. & XXII. du Traité de Vervins, auront leur plein & entier esset, sans qu'on puisse apporter aucune explication contraire à leur véritable sens: & en conséquence d'icelse, qu'audit Seigneur Roi Très Chrétien, de France & de Navarre, ses successeurs & ayans cause, sont réservés, nonobstant quelque prescription ou laps de

n- 1659.

tems que l'on pût alléguer au contraire, tous les droits, actions & prétentions qu'il entend lui appartenir, à cause desdits Royaumes, Pays & Seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit, auxquels n'a été par lui, ou par ses Prédécesseurs expressément renoncé, pour en faire poursuite par voie amiable & de Justice, & non par les Armes.

### X C.

Seront aussi réservés audit Seigneur Roi Catholique des Espagnes, ses successeurs & ayans cause; nonobstant quelque prescription & laps de tems qu'on pût alléguer au contraire, tous les droits,
actions & prétentions qu'il entend
lui appartenir, à cause desdits Royaumes, Pays & Seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit, auxquels n'auroit été
par lui ou par ses Prédécesseurs Rois
expressement renoncé, pour aussi
en faire poursuite par voie amiable,
& de Justice, & non par les Armes.

# XCI.

Comme ledit Sieur Cardinal Mazarini, Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne, auroit remontré, que pour mieux parvenir à une bonne Paix, il est nécessaire que Monsieur le Duc de Savoie, lequel s'est mêlé en cette guerre, joignant ses Armes à celles de la Couronne de France, dont il est Allié, soit compris au présent Traité: Sa Majesté Très Chrétienne affectionnant le bien & la conservation dudit Sieur Duc, comme la sienne propre, pour la proximité du Sang & Alliance dont il lui appartient; & Sa Majesté Catholique ayant trouvé raisonnable que sedit Sieur Duc foit compris en cette Paix, sur les instances & par l'interposition de Sa Majesté Très-Chrétienne : Il a été arrêté & convenu qu'il y aura à l'avenir cessation de toutes sortes d'actes d'hostilités, tant par mer & autres eaux, que par terre, entre Sa Majesté Catholique, & ledit Sieur Duc de Savoie, leurs enfans, &

béritiers, fuccesseurs nés & à naître, leurs Etats, Dominations & Seigneuries, rétablissement d'amitié, navigation & commerce, &

Seigneuries, rétablissement d'amitié, navigation & commerce, & bonne correspondance entre les Sujets de Sadite Majesté & dudit Sieur Duc, sans distinction de lieux ni de personnes : & seront lesdits Sujets rétablis, sans difficulté ni délai, dans la libre & paisible possession & joüissance de tous les biens, droits, noms, raisons, pensions, actions, immunités & priviléges, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils posfédoient dans les Etats l'un de l'autre, avant la présente guerre, ou qui leur seroient échûs pendant. qu'elle a duré, & qui leur auroient été saissis à l'occasion d'icelle, sans pouvoir néanmoins prétendre, ni demander aucune restitution des jouissances du passé pendant la guerre. X CIL

En conséquence de ladite Paix, & en considération des offices de Sa Majesté Très-Chrétienne, ledit Seigneur Roi Catholique restituera

592 Histoire des Négociations, audit Sieur Duc de Savoie, réelles ment & de fait, la Ville, Place & Château de Verceil, & tout son Territoire, appartenances, dépendances & annexes, sans qu'on puisse rien démolir, ni endommager des fortifications qui y ont été faites, & au même état, pour l'Artillerie, munitions de guerre, vivres & autres choses, qu'étoit ladite Place, lorsque ledit Verceil fut pris par les Armes de Sa Majesté Catholique. Et pour le lieu de Cencio dans les Langues, il fera aussi rendu audit Sieur Duc de Savoie, en l'état qu'il se trouve présentement, avec ses dépendances & annexes.

1659.

# X C.III.

Quant à la dot de la feue Sérénissime Infante Catherine, pour raison de laquelle il y a dissérend entre les Maisons de Savoie & de Modene; Sa Majesté Catholique promet & s'oblige de faire payer effectivement à Monsieur le Duc de Savoie les arrérages qui peuvent être dûs à sa Maison, depuis que ladite ladite dot fut constituée jusqu'au dix-sept Décembre de l'année mil six cent vingt, que le seu Duc Charles Emmanuel de Savoie, donna en apanage ladite dot au seu Prince Philibert son sils, suivant ce qui sera vérisié de cette dette, par les Livres de la Chambre Royale du Royaume de Naples. Et pour le payement à l'avenir du courant de ladite dot & d'autres arrérages, il en sera usé ainsi qu'il est disposé plus bas, par autre Article du présent Traité.

# XCIV.

Et d'autant que les divisions ou prétentions contraires des Maisons de Savoie & de Mantoue, ont plusieurs sois excité des troubles dans l'Italie, pour les assistances que lesdits Seigneurs Rois ont données en divers tems, chacun à son Allié, afin de ne laisser à l'avenir aucun sujet ni prétexte, qui puisse de nouveau altérer la bonne intelligence & amitié de Leurs Majestés: Il a été convenu & accordé, pour D d d

594 Histoire des Negociations, le bien de la Paix, que les Traités faits à Querasque en l'année mil six cent trente & un, sur les différends desdites Maisons de Savoie & de Mantoue, seront exécutés selon leur forme & teneur: Et Sa Majesté Catholique promet & engage sa foi & parole Royale, de ne s'opposer jamais, ni faire chose contraire en aucune maniere auxdits Traités, ni à leurs exécutions, pour quelque raison, action & prétexte que ce puisse être, & de ne donner aucune assistance ni faveur, directement ni indirectement, de quelque sorte que ce soit, à aucun Prince qui voulût contrevenir auxdits Traités de Querasque: Dont Sa Majesté Très - Chrétienne pourra foûtenir l'observation & exécution, de son autorité, & s'il est nécessaire, de ses Armes, sans que Sa Majesté Catholique puisse employer les siennes pour l'empêcher; nonobstant le contenu au troisieme Article du présent Traité, auquel il est expres-

sément dérogé par celui-ci, pour

ce regard seulement.

#### XCV.

1659.

Comme le différend qui reste entre lesdits Sieurs Ducs de Savoie & de Mantoue, sur la dot de la seue Princesse Marguerite de Savoie, ayeule dudit Sieur Duc de Mantoue, n'a pû être accommodé en diverses conférences, que les Commissaires desd. Sieurs Ducs ont eues fur cette matiere, tant en Italie qu'en ce lieu-ci, en présence desdits Sieurs Plénipotentiaires de Leurs Majestés, à raison du trop grand éloignement des prétentions de l'un & des exceptions de l'autre, enforte qu'ils n'ont pu convenir avant la conclusion de cette Paix qui n'a pas dû être retardée pour ce feul întérêt : Il a été arrêté & accordé que lesdits Sieurs Ducs feront afsembler leurs Commissaires en Italie dans trente jours après la signature de ce Traité ( & plutôt s'il se peut ) au lieu qui sera concerté entre le Sieur Duc de Navailles, & en son absence l'Ambassadeur du Roi Très-Chrétien en Piémont, & le Ddd ij

596 Histoire des Négociations,

Sieur Comte de Fuenfaldaña, ou 1659. en la maniere, qu'ils jugeront plus à propos, afin qu'avec l'intervention des Ministres des deux Seigneurs Rois, qui pourra contribuer beaucoup à faciliter & avancer cet Accord, ils travaillent à l'ajustement de cette affaire, en sorte que dans quarante jours depuis qu'ils se seront assemblés, ledit ajustement foit conclu, & que les Parties aient convenu de la somme qui est dûe. Et en cas que cette nouvelle conférence ne produise pas l'effet qu'on prétend, avant le Printems, que les deux Plénipotentiaires des deux Seigneurs Rois se trouveront encore ensemble en cette même frontiere des deux Royaumes; Leurs Majestés alors ayant la connoissance que leur auront donnée leurs Ministres, des raisons de part & d'autre, & des expédiens qui auront été proposés, prendront celui qui leur semblera juste & raisonnable, pour moyenner l'accommodement de cette affaire à l'amiable, & en sorte que lesdits Sieurs Ducs puissent & doivent demeurer avec satisfaction

& du Traité de Paix des Pyrén. 597 commune : Et Leursdites Majestés concourront après, uniformement à procurer que ce qu'Elles auront déterminé s'exécute, afin qu'il ne reste aucun motif qui puisse altérer la tranquilité publique d'Italie.

### XCVI.

Et d'autant que depuis le décès de seu Monsieur le Duc de Modene, arrivé en Piémont l'année derniere mil six cent cinquante-huit, Sa Majesté Catholique a été informée par ses Ministres en Italie, que Monsieur le Duc de Modene son Successeur, a témoigné déplaisir des choses qui se sont passées durant cette guerre, & avoit ferme intention de rendre Sadite Majesté satisfaite de lui & de ses actions, & de mériter par sa conduite sa bienveillance Royale, ayant fait ledit Sieur Duc à cette fin divers offices près du Sr. Comte de Fuensaldaña, Gouverneur & Capitaine Général dans l'Etat de Milan: En cette considération, & de l'entremise du Roi Très-Chrétien, Sa Majesté Ca-

Dddiij

598 Histoire des Negociations, tholique reçoit dès à présent en sa

bonne grace, la Personne & Maison dudit Sieur Duc, lequel d'oresnavant vivra & procédera en bonne
libre neutralité avec les deux
Couronnes de France & d'Espagne,
se ses Sujets pourront avoir & tenir
dans les Etats de chacune desdites
Couronnes, un commerce libre;
se joüiront ledit Sieur Duc & sessition
sujets, des rentes & graces qu'ils
auroient obtenues, ou pourroient ciaprès obtenir de Leurs Majestés,
comme ils avoient accoûtumé d'en
joüir, sans difficulté, avant le mouvement des Armes.

#### XCVII.

De la même maniere Sa Majesté Catholique a consenti & accordé, de ne plus envoyer dans la place de Correggio, la Garnison qu'elle avoit accoûtumé par le passé d'y tenir; en sorte que la possession de ladite place de Correggio, demeure libre de ladite Garnison: & même pour plus grande sûreté & avantage dudit Sr. Duc, Sa Majesté Catholique pro-

Correggio.

# XCVIII.

comme l'avoient les Princes dudit

Quant à la dot de la feue Sérénissime Infante Catherine, assignée sur la Douane de Foya, dans le Royaume de Naples, en quarantehuit mille ducats de revenu annuel, ou telle autre quantité qui paroîtra par les Livres de la Chambre Royale de ce Royaume-là, pour raison de laquelle dot il y a différend entre M. le Duc de Savoie & M. le Duc de Modene; Sa Majesté Catholique demeurant d'accord, sans aucune difficulté, de la devoir, & ayant intention de la payer à celui desdits Sieurs Ducs auquel la propriété de ladite dot fera adjugée par Justice, ou à qui elle demeurera par convention particuliere qu'ils pourroient faire entr'eux : Il a été ac-Dddiiii

600 Histoire des Négociations ; 1659.

cordé & convenu que Sadite Maz jesté Catholique remettra présentement les choses concernant ladite dot, au même état qu'elles étoient lors que le payement de ladite dot a cessé de courir, à l'occasion de la prise des Armes; c'est-à-dire, que si en ce tems-là les deniers de ladite dot étoient séquestrés, ils le seront encore à l'avenir, jusqu'à ce que le différend desdits Sieurs Ducs soit terminé par Jugement définitif en Justice, ou par accord entre eux : Et si au tems susdit ledit seu Sieur Duc de Modene se trouvoit en possession de jouir de ladite dot, sans que les deniers en sussent sé-questrés, Sa Majesté Catholique continuera dès à présent à la faire payer audit Sieur Duc de Modene son fils, tant les arrérages qui se trouveront être dûs par le passé que le courant, à l'avenir, du revenu de ladite dot; rabattant néanmoins sur lesdits arrérages toute la jouissance du tems que la Maison de Modene a eue les Armes à la main contre l'Etat de Milan. Et en ce dernier cas, demeureront cepen-

& du Traité de Paix des Pyrén. 601 dant audit Sieur Duc de Savoie toutes ses raisons, droits & actions pour les poursuivre en Justice, & faire déclarer à qui appartient la propriété de lad. dot : après lequel Jugement ou convention particu-liere qui pourroit intervenir entre lesdits Sieurs Ducs, Sa Majesté Catholique payera sans difficulté le revenu de ladite dot à celui d'entr'eux à qui elle se trouvera appartenir par Sentence définitive en Justice, ou par accommodement volontaire fait entre lesdits deux Sieurs Ducs de Savoie & de Moz dene.

#### XCIX.

Et d'autant que les deux Seigneurs Rois ont considéré que les dissérends des autres Princes leurs amis & adhérans, les ont souvent tiré malgré eux, & les Rois leurs Prédécesseurs, de glorieuse mémoire, à la prise des Armes; Leurs Majestés desirant, autant qu'il est en leur pouvoir, d'ôter par la présente Paix, en toutes parts, les moindres sujets de dissension, asin d'en

602 Histoire des Négociations,

1659.

mieux affermir la durée, & notama ment le repos de l'Italie, qui a souvent été troublé par des différends particuliers arrivés entre les Princes qui y possedent des Etats: Les deux Seigneurs Rois ont convenu & accordé qu'ils interposeront de concert, sincerement & pressamment leurs offices & leurs supplications auprès de Notre Saint Pere le Pape, jusqu'à ce qu'ils aient pû obtenir de Sa Sainteté qu'Elle ait pour agréable de faire terminer sans délai, par accord ou par Justice, le différend que ledit Sieur Duc de Modene a depuis si long-tems avec la Chambre Apostolique, touchan la propriété & la possession de Vallées de Comarchio : se promet tans lesdits Seigneurs Rois, de l souveraine équité de Sa Sainteté qu'elle ne refusera pas la juste sa tisfaction qui fera dûe à un Prince dont les Ancêtres ont tant mérit du Saint Siége, & lequel dans u très-considérable intérêt, a con senti jusqu'ici de prendre ses Partie mêmes pour ses Juges.

C.

Lesdits deux Seigneurs Rois, par la même considération d'arracher la semence de tous les différends qui pourroient troubler le repos de l'Italie, ont aussi convenu & accordé qu'ils interposeront, de concert, sincerement & pressamment, leurs offices & leurs supplications auprès de Notre Saint Pere le Pape, jusqu'à ce qu'ils aient pû ob-tenir de Sa Sainteté, la grace que Leurs Majestés lui ont assez souvent demandée séparément, en faveur de M. le Duc de Parme, à ce qu'il ait la faculté d'acquiter en divers intervalles convenables de tems, la dette qu'il a contractée envers la Chambre Apostolique, en la même maniere de différens intervalles, & que par ce moyen, & avec l'engagement ou l'aliénation de partie de ses Etats de Castro & de Ronciglioné, il puisse trouver l'argent qui lui est nécessaire pour se conserver la possession du reste desdits Etats : Ce que Leurs Majestés esperent de la bonté de Sa Sainteté, non moins pour le desir qu'Elle aura de prévenir toutes les occasions de discorde dans la Chrétienté, que de sa disposition à favoriser une Maison qui a tant mérité du Saint Siège Apostolique.

1659.

### CI.

Lesdits Seigneurs Rois estimant ne pouvoir mieux reconnoître envers Dieu la grace qu'ils ont reçue de sa seule souveraine bonté, qui leur a inspiré le desir, & ouvert les moyens de se pacifier ensemble, & de donner le repos à leurs Peuples, qu'en s'appliquant & travaillant de tout leur pouvoir à procurer & conserver le même repos à tous les autres Etats Chrétiens, dont la tranquilité est troublée, ou est à la veille de s'altérer; Leurs Majestés voyant avec grand déplaisir la disposition présente de l'Allemagne, & des autres Pays du Nord, où la guerre est allumée, & qu'elle peut encore s'enflammer dans l'Empire par les divisions de ses Princes &

Etats; ont convenu, demeuré d'accord & résolu d'envoyer sans désai leurs Ambassadeurs, ou faire agir ceux qu'ils ont déjà dans l'Empire, de commun concert, pour ménager à leur nom & par leur entremise un bon & prompt accommodement, tant de tous les différends qui peuvent troubler le repos de l'Empire, que de ceux qui depuis quelques années ont causé la guerre dans les autres parties du Nord.

### CII.

Et d'autant que l'on apprend, que nonobstant l'accommodement qui sur fait il y a quelques années, des divisions survenues alors, entre les Cantons des Ligues de Suisse Catholiques & Protestans, il reste encore sous la cendre des étincelles de ce seu, qui pourroient, si on ne les éteint entierement, se renssammer, & causer de nouveaux troubles & dissensions entre ces Peuples-là alliés avec les deux Couronnes; les deux Seigneurs Rois ont jugé nécessaire de s'appliquer de leur part,

606 Histoire des Négociations,

1659.

à la prévention de ce danger, autant qu'il sera en leur pouvoir, avant que les choses empirent. Partant il a été accordé & convenu entre Leurs Majestés, qu'Elles enverront sur ce sujet des Ministres particuliers, chacun aux Cantons de ses Alliances (si ce n'est qu'ils jugent que ceux qu'ils y tiennent d'ordinaire, suffisent pour la fin qu'ile se proposent) avec ordre, qu'après s'être exactement informés des motifs & causes qui donnent lieu à la mésintelligence & désunion de ladite Nation, ils s'assemblent après & travaillent uniformement & de concert, à y procurer la concorde & à faire que toutes choses y re tournent à la Paix, au repos & : la fraternité, avec laquelle lesdit Cantons avoient accoûtumé de vi vre ensemble par le passé: Faisar entendre à leurs Supérieurs la sa tisfaction que Leurs Majestés e recevront pour l'affection qu'Elle portent à leur Etat, & combien c rétablissement d'union leur ser agréable, pour le desir qu'Elles or de leur bien & de la tranquilit publique.

#### CIII.

1659.

Les différends survenus aux Pays des Grisons, sur le fait de la Valteline, ayant diverses fois obligéles deux Rois & plusieurs autres Princes de prendre les armes. Pour éviter qu'à l'avenir ils ne puissent altérer la bonne intelligence de Leurs Majestés, il a été accordé, que dans six mois après la publication du présent Traité, & après qu'on aura été informé de part & d'autre, de l'intention des Grisons touchant l'observation des Traités ci-devant faits, il sera convenu amiablement, entre les deux Couronnes, de tous les intérêts qu'elles peuvent avoir en cette affaire, & que pour cet effet chacun desdits Seigneurs Rois donnera pouvoir suffisant d'en traiter, à l'Ambassadeur qu'il enverra à la Cour de l'autre, après la publication de la Paix.

CIV.

Monsieur le Prince de Monaco

608 Histoire des Negociations,

fera remis sans délai, en la paisible possession de tous les biens, droits & revenus qui lui appartiennent, & dont il jouissoit avant la guerre, dans le Royaume de Naples, Duché de Milan & autres de l'obéissance de Sa Majesté Catholique, avec liberté de les aliéner comme bon lui semblera, par vente, donation ou autrement, sans qu'il puisse êct troublé ni inquiété en la jouissance d'iceux, pour s'être mis sous la protection de la Couronne de France, ni pour quelqu'autre sujet ou prétexte que ce soit.

#### CV.

Il a été pareillement accordé & convenu que Sa Majesté Catholique payera comptant à la Dame Duchesse de Chevreuse, la somme de cinquante-cinq mille Philippes, de dix réaux piece, qui valent cent soixante-cinq mille livres, monnoie de France, & ce pour le prix des Terres & Seigneuries de Kerpen & Lommersein, avec les aides & dépendances desdites Terres, que ladite

& du Traité de Paix des Pyrén. 609 ladite Duchesse avoit acquises de Sa Majesté Catholique, suivant les Lettres-Patentes de Sadite Majesté, du deuxieme Juin mil six cent quarante-six, desquelles Terres & Sei-gneuries, ladite Dame a été depuis dépossédée par les Ministres de Sa Majesté Catholique, à l'occasion de la présente guerre, & Sadite Majesté en a disposé en faveur de Monsieur l'Electeur de Cologne; & se fera ledit payement de cinquante-cinq mille Philippes, de dix reaux piece, par Sa Majesté Catholique, à la Dame Duchesse de Chevreuse, en deux termes, le premier dans six mois, à compter du jour & date des présentes, & le second six mois après, en sorte que dans un an elle ait reçû toute la somme.

### CVI.

Tous les Prisonniers de guerre; de quelque condition & Nation qu'ils soient, étant détenus de part & d'autre, seront mis en liberté, pay ant leur dépense, & ce qu'ils E e e

pourroient d'ailleurs justement devoir, sans être tenus payer aucune rançon, si ce n'est qu'ils en aient convenu: auquel cas les Traités faits avant ce jour, seront exécutés selon leur forme & teneur.

# CVII.

Tous autres Prisonniers & Sujets desdits Seigneurs Rois, qui par la calamité de guerre pourroient être détenus aux Galeres de Leurs Majestés, seront promptement délivrés & mis en liberté, sans aucune longueur, pour quelque cause & occasion que ce soit, & sans qu'on leur puisse demander aucune chose pour leur rançon, ou pour leur dépense : Comme aussi seront mis en liberté, en la même maniere, les Soldats François qui se trouveront être Prisonniers dans les Places que Sa Majesté Catholique possede aux Côtes d'Afrique, sans qu'on leur puisse demander, comme il est dit, aucune chose pour leur rançon, ou pour leur dépense.

#### CVIII.

1659.

Moyennant l'entiere observation de tout ce que dessus, il a été convenu & accordé que le Traité sait à Vervins en l'an mil cinq cent nonante-huit, est de nouveau consirmé & approuvé par lesdits Plénipotentiaires, en tous ses points, comme s'il étoit inséré ici de mot à mot, & sans innover aucune chose en icelui, ni aux autres précédens, qui tous demeureront en leur entier, en tout ce à quoi il n'est point dérogé par le présent Traité.

## CIX.

Et pour le regard des choses contenues audit Traité de mil cinq cent nonante-huit, & au précédent fait en l'année mil cinq cent cinquante-neuf, qui n'ont été exécutés suivant ce qui est porté par iceux, l'exécution en sera faite & parachevée, en ce qui reste à exécuter: Et pour cet esset, seront députés Commissaires de part & d'au-E e e ij 612 Histoire des Négociations,

1659.

tre, dans deux mois, avec pour voir suffisant pour convenir ensemble, dans le délai qui sera accordé d'un commun consentement, de toutes les choses qui resteront à exécuter, tant pour ce qui concerne l'intérêt desdits Seigneurs Rois, que pour celui des Communautés & particuliers leurs Sujets, qui auront à faire quelques demandes ou plaintes d'un côté ou d'autre.

## C X.

Lesdits Commissaires travailleront aussi, en vertu de leursdits
pouvoirs, à régler les limites, tant
entre les Etats & Pays qui ont appartenu d'ancienneté auxdits Seigneurs Rois, pour raison desquels
il y a en quelque contestation,
qu'entre les Etats & Seigneuries
qui doivent demeurer à chacun
d'eux par le présent Traité, dans
les Pays-Bas: Et sera particulierement saite par lesdits Commissaires,
la séparation des Châtellenies & autres Terres & Seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur Roi

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 613 Très-Chrétien, d'avec les autres. Châtellenies, Terres & Seigneuries qui demeureront audit Seigneur Roi Catholique, en sorte qu'il ne puisse arriver ci-après de contestation pour ce sujet , & que les Habitans & Sujets de part & d'autre ne puis-sent être inquiétés. Et en cas qu'on ne puisse s'accorder sur le contenu au présent article & au précédent, il sera convenu d'Arbitres, lesquels prendront connoissance de tout ce qui sera demeuré indécis entre lesdits Commissaires; & les Jugemens qui seront rendus par lesdits Arbitres, seront exécutés de part & d'autre, sans aucune longueur ni difficulté.

## CXI.

Pour la fatisfaction & payement de ce qui se peut devoir de part ou d'autre, pour les rançons des Prisonniers, & pour les dépenses qu'ils ont faites durant leur prison, depuis la naissance de cette guerre, jusqu'au jour de la présente Paix, en consormité des Traités qui ont été faits d'échange desdits Prison614 Histoire des Négociations, niers, & nommément celui de l'année mil six cent quarante-six, qui se sit à Soissons, le Marquis de Castel Rodrigo étant Gouverneur des Pays-Bas; il a été convenu & accordé que l'on payera comptant présentement de part & d'autre, les dépenses des Prisonniers qui sont déjà sortis, ou doivent sortir, en vertu de la présente Paix, sans rançon; & qu'à l'égard des autres Prifonniers qui sont sortis, en vertu des Traités particuliers d'échanges qui ont été faits pendant la guerre, avant ledit présent Traité, il sera nommé des Commissaires de part & d'autre, un mois après l'échange des ratifications du présent Traité, lesquels s'assembleront dans le lieu dont on conviendra, du côté de Flandre; où l'on portera aussi les comptestouchant les Prisonniers qui ont été faits aux Royaumes de Naples & de Sicile, & leurs dépendances, dans l'Etat de Milan & le Piémont, dans la Principauté de Catalogne & Comtés de Rouffillon & de Cerdaña, & autres endroits d'Espagne, outre ce qui re-

1659.

1659.

& du Traite de Paix des Pyrén. 615 garde les frontieres de France, avec les Pays - Bas; & les comptes étant par eux ajustés & arrêtés, tant de leurs dépenses pour leur nourriture, que pour leurs rançons, en la maniere qui a été pratiquée aux autres Traités de cette nature; celui des deux Seigneurs Rois, qui se trouvera par l'arrêté desdits comptes, être débiteur de l'autre, s'oblige de payer comptant, de bonne foi & sans délai, à l'autre desdits Seigneurs Rois, les sommes d'argent dont il sera demeuré débiteur envers lui, pour les dépenses & rançons desdits Prisonniers de guerre.

CXII.

Comme il pourra arriver que les Personnes particulieres intéressées des deux côtés, en la restitution des biens, dans la joüissance & propriété desquels ils doivent rentrer, en vertu du présent Traité, rencontrent sous divers prétextes des disficultés & de la résistance en leur rétablissement, de la part de ceux qui sont aujourd'hui en possession 1659.

616 Histoire des Negociations; desdits biens, ou qu'il naisse d'autres embarras à l'entiere exécution de ce qui a été dit ci-dessus, il a été convenu & accordé que lesdits Seigneurs Rois députeront chacun un de leurs Ministres en la Cour de l'autre, & en d'autres endroits, s'il est nécessaire, afin qu'entendant conjointement, au lieu où s'assembleront lesdits Ministres, les personnes qui s'adresseront à eux sur cette matiere, & prenant connoiffance du contenu aux articles de ce Traité, & de ce que les Parties leur représenteront, ils déclarent ensemble de bon accord, brievement & sommairement, sans autre forme de Justice, ce qui devra être exécuté, donnant l'acte & instrument nécessaire de leur déclaration; lequel acte devra être accompli, fans admettre ni laisser lieu à aucune contradiction ou réplique.,

# CXIII.

L'exécution de la présente Paix; en ce qui regarde la restitution ou remise des Places que les deux Seigneurs

& du Traité de Paix des Pyrén. 617 gneurs Rois se doivent rendre, & mettre en main, respectivement l'un à l'autre, ou à leurs Alliés, en vertu & en conformité de ce Traité, se fera au tems & à la maniere fuivante.

1659.

## CXIV.

Premierement, sans attendre l'échange des ratifications du présent Traité, afin que les troupes qui composent l'armée du Roi Très-Chrétien, & les garnisons des l'laces qu'il tient en Italie, puissent repasser les Monts avant que les glaces en bouchent les passages; lesdits deux Plénipotentiaires ont convenu & accordé qu'ils se chargent de faire envoyer incessamment par Couriers exprès, les ordres de Leurs Majestés, respectivement au Sieur Duc de Navailles, & au Sieur Comte de Fuensaldaña; comme aussi au Sieur Marquis de Caracene, pour ce qui le regarde, pour faire le trentieme jour du présent mois de Novembre, les restitutions suivantes, à savoir: Seront ledit

618 Histoire des Négociations;

jour rendues par le Seigneur Roi Très-Chrétien à Sa Majesté Catholique, les Places de Valence sur le Pô, & de Mortare dans l'Etat de Milan: Comme pareillement le même jour trentieme Novembre, seront renducs par le Seigneur Roi Catholique à M. le Duc de Savoie, la Place & Citadelle de Verceil dans le Piémont: & du côté des Pays-Bas, la Place du Catelet, à Sa Majesté Très - Chrétienne. Lesdits Seigneurs Plénipotentiaires ayant pris sur eux, en vertu des ordres particuliers qu'ils ont eus de Leurs Majestés sur ce sujet, la ponctuelle exécution de cet article avant comme il est dit, l'échange des ratifications du présent Traité.

## CXV.

L'échange des ratifications ayant été faite dans le jour qui fera dit ciaprès, le vingt-septieme jour de Décembre de la présente année; seront par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, rendues à Sa Majesté Catholique, les places d'Oudenar-

1659.

💇 du Traité de Paix des Pyrén. 619 de, Marville, Menene & Comine sur la Lis, Dixmude & Furnes, avec les Postes de la Fintelle & de la Quenoque: Comme pareillement le même jour vingt-septieme Décembre, seront par ledit Seigneur Roi Catholique, rendues à Sa Majesté Très-Chrétienne, les places de Rocroy & Linchamp.

1659.

# CXVI.

Huit jours après, qui sera le quatrieme Janvier de l'année prochaine mil six cent soixante, seront rendues par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien à Sa Majesté Catholique, les places d'Ypre, la Bassée, Berg-Saint-Vinox & son Fort Royal, & tous les Postes, Villes, Forts & Châteaux que les Armes de France ont occupé dans le Principat de Catalogne, à la réserve de Roses, Fort de la Trinité & Capdaquez: Comme pareillement le même jour quatrieme Janvier, serons par ledit eigneur Roi Catholique, rendues mises entre les mains, & au pouoir de Sa Majesté Très-Chrétien-

F ff ij

ne, les places d'Hesdin & de Philippeville & de Marienbourg.

# CXVII.

Après que Monsseur le Prince de Condé aura rendu ses respects au Roi Très Chrétien, son souverain Seigneur, & été rétabli en l'honneur de ses bonnes graces, les places d'Avennes & de Julliers seront par ledit Seigneur Roi Catholique, remises entre les mains & au pouvoir de Sa Majesté Très-Chrétienne, & de M. le Duc de Newbourg. Et le même jour ledit Seigneur Roi Très-Chrétien restituera à Sa Majesté Catholique les Postes, Villes, Forts & Châteaux que la France a occupés en la Comté de Bourgogne, en la maniere & au tems que Leursdites Majestés en ont plus particulierement convenu.

# CXVIII.

Présupposé, & à condition que les Commissaires qui auront été députés pour déclarer les lieux qui de-

& du Traité de Paix des Pyrén. 621 viont appartenir à chacun des deux. Seigneurs Rois, dans les Comtés & Vigueries de Conflans & de Cerdaña, auront auparavant convenu & fait de commun accord la déclaration qui doit régler à l'avenir les limites des deux Royaumes: Comme aussi que toutes les restitutions ci-dessus dites, auront été ponc-tuellement accomplies, Sa Majesté Très-Chrétienne, le cinquieme jour de Mai de l'année prochaine mil six cens soixante, restituera à Sa Majesté Catholique les Places & Ports de Roses, Fort de la Trinité & Capdaquez, aux conditions plus particulierement accordées entre Leurs Majestés.

## CXIX.

Il a été accordé pareillement & convenu, que dans l'échange cideffusdit qui sera fait de la Bassée & de Berg-Saint-Vinox & son Fort Royal, avec Philippeville & Marienbourg, il sera laissé dans lesdites Places, autant d'Artillerie, tant en nombre que de même poids & Fffiij

622 Histoire des Négociations;

calibre dans les unes que dans les autres; comme aussi autant de munitions de guerre de toutes sortes, & de bouche, dont des Commissaires députés de part & d'autre, conviendront de bonne foi, & le feront exécuter; de maniere que ce qui se trouvera de plus dans les unes que dans les autres, pourra être tiré desdites Places, & transporté ailleurs, où bon semblera aux Commissaires de celui des deux Scigneurs Rois, à qui cette plus grande quantité de choses susdites se trouvera appartenir.

## CXX.

Leursdites Majestés ont pareillement convenu, acordé, résolu & promis, sur leur soi & parole Royale, d'envoyer chacune de sa part, leurs ordres aux Généraux de leurs Armées, ou Gouverneurs de leurs Armes, Provinces & Pays, asin qu'ils tiennent la main à l'exécution desdites restitutions respectives de Places, aux jours certains qui ont été ci-dessus présix, concertant

- 1659.

& toutes autres choses qui peuvent regarder la fidele exécution de ce qui a été promis & arrêté entre Leursdites Majestés, en la maniere & au tems qui a été dit.

## CXXI.

Monsieur le Duc Charles de Lorraine acceptant, pour ce qui le regarde, la présente Paix, aux conditions ci-dessus stipulées entre lesdits deux Seigneurs Rois, & non autrement, Sa Majesté Très-Chrétienne rétablira dans quatre mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, ledit Sieur Duc dans les Etats, Pays & Places qu'il a été dit ci-dessus; à la réserve de ce qui doit demeurer à Sadite Majesté en propre & souveraineté par ledit présent Traité: bien entendu, que ledit Sieur Duc, avant ce rétablissement, outre son acceptation des conditions qui le regardent en la présente Paix, au-ra sourni à Sa Majesté Très-Chrétienne, & à sa satisfaction tous les

Fff iiij

624 Histoire des Négociations, divers actes & obligations qu'il doit

lui mettre en main, en vertu & en conformité de ce Traité, en la maniere qu'il a été stipulé & spécifié ci-dessus.

# CXXII.

Outre Messieurs le Duc de Savoie, Duc de Modene & Prince de Monaco, lesquels comme Alliés de la France, sont principaux Contractans en ce Traité, ainsi qu'il est porté ci-dessus, en cette Paix, alliance, & amitié, de commun accord & consentement desdits Seigneurs Rois Très-Chrétien & Catholique, seront compris ( si compris y veulent être ) de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne: Premierement, Notre Saint Pere le Pape, le Saint Siége Apostolique, Messieurs les Electeurs & autres Princes de l'Empire, alliés & confédérés avec Sa Majesté, pour la manutention de la Paix de Munster: A savoir Messieurs les trois Electeurs de Mayence, de Cologne, & Comte Palatin du Rhin, le Duc de Newbourg, les Ducs

1659.

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 625 Auguste Christian, Louis & Geor-ge Guillaume de Brunswic & de Lunebourg, le Lantgrave de Hesse-Cassel, & le Lantgrave de Darmstat; comme aussi le Roi de Suede, le Duc & Seigneurie de Venise, & les treize Cantons des Ligues de Suisses, & leurs Alliés & Confédérés, & tous autres Rois, Potentats, Princes, Etats, Villes & Personnes particulieres, à qui Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la décente réquisition qu'ils lui en feront, accordera de sa part d'être compris en ce Traité, & les nommera dans un an depuis la publication de la Paix, à Sa Majesté Catholique, par déclarations particulieres, pour jouir du bénéfice de ladite Paix, tant les ci-dessus nommés, que les autres qui seront par Elle nommés dans ledit tems: Leurs Majestés donnant leurs Lettres déclaratoires & obligatoires, en tel cas requises, respectivement, le tout avec déclaration expresse, que ledit Seigneur Roi Catholique ne pourra directement, ni indirectement travailler par soi ou par autres, aucun de

626 Histoire des Négociations,

ceux qui de la part dudit Seigneur Roi Très Chrétien, ont ci-dessus été, ou seront ci-après compris par déclarations particulieres; & que si ledit Seigneur Roi Catholique prétend aucune chose à l'endroit d'eux, il les pourra seulement poursuivre par droit, devant les Juges compétans, & non par la force, en manière que ce soit.

## CXXIII.

Et de la part dudit Seigneur Roi Catholique seront compris à ce Traité (si compris y veulent être) Notre Saint Pere le Pape, le Saint Siége Apostolique, l'Empereur des Romains, tous les Archiducs d'Autriche, & tous les Rois, Princes, Républiques, Etats & particulieres Personnes, qui, comme Alliés de sa Couronne, furent nommés en la Paix faite à Vervins, l'année mil cinq cent nonante-huit, & se seront conservés & se conservent aujourd'hui en son Alliance: auxquels s'ajoûtent maintenant les Provinces-Unies des Pays Bas, &

1659

& du Traité de Paix des Pyrén. 627 le Duc de Gastalle : Comme aussi seront compris tous les autres, que de commun consentement desdits Seigneurs Rois, on voudra nommer dans un an depuis la publication du présent Traité: auxquels ( comme aussi ceux ci-dessus nommés, s'ils le veulent en particulier) seront données des Lettres de nomination, obligatoires respectivement, pour jouir du bénéfice de cette Paix, & avec expresse déclaration, que ledit Seigneur Roi Très-Chrétien ne pourra directement ni indirectement, par soi ou par autres, travailler aucun d'eux, & que s'il prétend quelque chose contr'eux, il les pourra seulement poursuivre par droit, devant les Juges compétans, & non par la force, en aucune maniere que ce foit.

## CXXIV.

Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, & de tous les points & articles y contenus, sera ledit Traité vérissé, publié & enregistré en la Cour de Parlement de Paris 628 Histoire des Négociations;

& en tous autres Parlemens du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris : Comme semblablement sera ledit Traité vérifié, publié & enregistré, tant au Grand Conseil & autres Conseils, & Chambre des Comptes dudit Seigneur Roi Catholique, aux Pays-Bas, qu'aux autres Conseils des Couronnes de Castille & d'Arragon; le tout suivant & en la forme contenue au Traité de Vervins, de l'an mil cinq cent nonante-huit, dont seront baillees les expéditions de part & d'autre, dans trois mois après la publication du présent Traité.

Lesquels points & articles ci-desfus énoncés, ensemble tout le contenu en chacun d'iceux, ont été traités, accordés, passés & stipulés entre les susdits Plénipotentiaires desdits Seigneurs Rois Très-Chrétien & Catholique, aux noms de Leurs Majestés: Lesquels Plénipotentiaires, en vertu de leurs pouvoirs, dont les copies sont insérées au bas du présent Traité, ont promis & promettent, sous l'obli-

1659.

& du Traite de Paix des Pyren. 629 gation de tous & chacun les biens & Etats présens & à venir des Rois leurs Maîtres, qu'ils feront par Leurs Majestés inviolablement observés & accomplis, & de les leur faire ratifier purement & simplement, sans y rien ajoûter, diminuer ni retrancher, & d'en bailler & délivrer réciproquement l'un à l'autre, Lettres authentiques & scellées, où tout le présent Traité sera inséré de mot à autre, & ce dans trente jours, du jour & date de ces Présentes, & plutôt si faire se peut. En outre ont promis & promettent lesdits Plénipotentiaires, auxdits noms, que lesdites Lettres de ratification étant échangées & fournies, ledit Sei-gneur Roi Très-Chrétien, le plutôt que faire se pourra, & en présence de telle personne, ou personnes qu'il plaira audit Seigneur Roi Catholique députer, jurera solemnellement sur la Croix, Saints Evangiles, Canon de la Messe, & sur son honneur, d'observer & accomplir pleinement, réellement & de bonne foi, tout le contenu aux articles du présent Traité: Et le semblable fera fait aussi le plutôt qu'il sera possera fait aussi le personne ou personnes qu'il plaira audit
Seigneur Roi Très-Chrétien députer. En témoin desquelles choses,
les dits Plénipotentiaires ont souscrit le présent Traité, de leurs
noms, & fait apposer le cachet de
leurs Armes. Ratissé par le Roi de
France à Toulouse, le 24. Novembre 1659. & par le Roi d'Espagne à
Madrid, le 10. Décembre 1659.



Suivent les Articles arrêtés en explication du quarante-deuxieme Article dudit traité.

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Ayant vû & examiné en notre Conseil le quarante-deuxieme Article du Traité de Paix fait entre les deux Couronnes de France & d'Espagne, & signé le septieme jour de Novembre de l'année derniere 1659. dans l'Isle appellée des Faisans, en la Riviere de Bidassoa, aux confins des Pyrénées, ce qui fut convenu & arrêté le jour d'hier en explication dudit Article, par notre très-cher & trèsamé Cousin le Cardinal Mazarini, en notre nom, d'une part; & le Seigneur Dom Louis Mendez de Haro, au nom de notre très-cher & très-amé Frere & Oncle, le Roi Catholique des Espagnes, d'autre: En conséquence de leurs mêmes

1659.

632 Histoire des Négociations, pouvoirs respectifs, en vertu desquels ils ont ci-devant conclu & arrêté le susdit Traité de Paix : Duquel Article quarante - deuxieme, & ensemble de son explication, la teneur ensuit.

1659.

Comme dans le Traité de Paix fait entre les deux Couronnes de France & d'Espagne, & signé le septieme jour de Novembre de l'année derniere 1659. par Monsieur le Cardinal Mazarini, & le Seigneur Dom Louis Mendez de Haro, dans l'Isle appellée des Faisans, en la Riviere de Bidassoa, aux confins des Pyrénées, en vertu des pleins pouvoirs qu'ils ont eu respectivement des Rois leurs Maîtres : Lequel Traité a été depuis ratifié par Leurs Majestés, & les ratifications échangées; il y ait un Article, le quarante - deuxieme en nombre; dont la teneur est celle qui suit.

## ARTICLE XLII.

Et pour ce qui concerne les Pays & Places, que les Armes de France

& du Traité de Paix des Pyrén. 633 ce ont occupé en cette guerre du côté d'Espagne, comme l'on auroit convenu en la négociation commencée à Madrid en l'année 1656. fur laquelle est fondé le présent Traité, que les Monts Pyrénées, qui avoient anciennement divisé les Gaules, des Espagnes, seront aussi d'oresnavant la division des deux mêmes Royaumes: Il a été convenu & accordé, que le Seigneur Roi Très-Chrétien demeurera en possession, & jouira effectivement de tout le Comté & Viguerie de Rouffillon, & du Comté & Viguerie de Conflans, Pays, Villes, Places, Châteaux, Bourgs, Villages & lieux qui composent lesdits Comtés & Vigueries de Roussillon & de Conflans: Et demeureront au Seigneur Roi Catholique le Comté & Viguerie de Cerdaña, & tout le Principat de Catalogne, avec les Vigueries, Places, Villes, Châteaux, Bourgs, Hameaux, lieux & Pays qui composent ledit Comté de Cerdana, & Principat de Catalogne: Bien entendu, que s'il se trouye quelques lieux dudit Comté &

Ggg

634 Histoire des Négociations, Viguerie de Constans seulement, & non du Roussillon, qui soient dans 16992 lesdits Monts Pyrénées du côté d'Espagne, ils demeureront aussi à Sa Majesté Catholique; comme pareillement s'il se trouve quelques lieux dudit Comté & Viguerie de Cerdana seulement, & non de Catalogne, qui soient dans lesdits Monts Pyrénées du côté de France, ils demeureront à Sa Majesté Très-Chrétienne. Et pour convenir de la division, seront présentement députés des Commissaires de part & d'autre, lesquels ensemble de bonne foi, déclareront quels sont les Monts Pyrénées, qui fuivant le con-tenu en cet article, doivent diviser à l'avenir les deux Royaumes, signaleront les limites qu'ils doivent avoir; & s'assembleront lesdits Commissaires sur les lieux, au plus tard

dans un mois, après la signature du présent Traité, & dans le terme d'un autre mois suivant auront convenu ensemble, & déclaré d'un commun concert ce que dessus: Bien entendu, que si alors ils n'ont pû demeurer d'accord entr'eux, ils

enverront aussi-tôt les motifs de leurs avis aux deux Plénipotentiaires des deux Seigneurs Rois, lesquels ayant eu connoissance des difficulés & différends qui s'y seront rencontrés, conviendront ensemble sur ce point, sans que pour cela on puisse retourner à la prise des Armes.

Et d'autant qu'avant le tems que les susdits Plénipotentiaires des deux Seigneurs Rois, se sont de nouveau rencontrés en ce même confin des Pyrénées, pour l'occasion du mariage du Seigneur Roi Très-Chrétien, & de la Sérénissime Infante d'Espagne, Dame Marie-Thérese: les Commissaires députés par les deux Seigneurs Rois, s'étant afsémblés en la Ville de Ceret, du Comté de Roussillon, n'ont pû convenir sur la susdite division des Monts, & en conféquence s'il y avoit quelques lieux du Comté & Viguerie de Conflans, & du Comté & Viguerie de Cerdaña, d'un côté ou d'autre desdits Monts, qui dussent respectivement demeurer

Gggij

636 Histoire des Négociations, aux deux Rois, selon le contenu

1059.

aux deux Rois, selon le contenu en l'Article du Traité: Lesdits Plénipotentiaires, après avoir oui le rapport desdits Commissaires, en vertu de leurs mêmes pleins pouvoirs, ont par le présent article, seluel sera ratissé par Leurs Majestés, & aura la même force & vigueur que tous les autres dudit Traité, comme saisant partie d'icelui) convenu & accordé en la maniere qui suit.

Que le Seigneur Roi Très-Chrétien demeurera en possession, & jouira essectivement de tout le Comté & Viguerie de Roussillon, & de tout le Comté & Viguerie de Constans, en quelque part que soient situées les Villes, Places, Bourgs, Hameaux & lieux qui composent les les Comtés & Vigueries de Roussillon, & de Constans: & pour éviter toutes contestations & dissingueries, ont déclaré que le lieu de Baniulz-del-Maresme, & tout son détroit est des appartenances dudit Comté de Roussillon.

Et qu'audit Seigneur Roi Catho-

-16594

& du Traité de Paix des Pyrén. 637 lique, demeureront tout le Principat de Catalogne, & tout le Comté & Viguerie de Cerdana, en quelque part que soient situées les Villes, Places, Bourgs, Hameaux & lieux qui composent ledit Principat de Catalogne, & ledit Comté de Cerdaña, à la réserve de la Vallée de Carol (dans laquelle se trouve le Château de Carol, & la Tour Cerdaña ) & d'une continuation de Territoire, laquelle donne communication depuis ladite Vallée de Carol jusqu'au Capsir de la Viguerie de Conflans, ensemble trentetrois Villages, lesquels demeureront à Sa Majesté Très-Chrétienne, & doivent être composés de ceux qui seront dans ladite Vallée de Carol, & de ceux qui se trouveront dans ladite communication de Carol au Capsir; & s'il n'y a pas tant de Villages en ladite Vallée, & en ladite communication; ledit nombre de trente-trois sera suppléé par d'autres Villages dudit Comté de Cerdaña, qui se trouveront être les plus contigus: Et afin qu'il ne puisse arriver de

638 Histoire des Négociations, &c. contestation sur la qualité desdits Villages, on est demeuré d'accord que pour Villages, se doivent entendre ceux qui ont été censés delà, par le passé, & avec Jurisdiction, en cas qu'ils se trouvassent présentement détruits, pourvu que chacun desdits Villages ait quelques maisons qui soient habitées; laquelle susdite Vallée de Carol, avec le Château de Carol, & la Tour Cerdaña, comme aussi lesdits Villages jusqu'au nombre de trente-trois, en la maniere ci-dessusdite, demeureront au Seigneur Roi Très-Chrétien & à la Couronne de France, pour y être unis & incorporés à jamais; aux mêmes clauses & conditions de cession & renonciation de la part de Sa Majesté Catholique, contenus dans l'Article quarante-troisieme du traité de paix, comme si elles étoient

Fair en l'Isle dite des Faisans, en la Riviere de Bidassoa, aux confins des Pyrénées, le trente-unieme Mai mil six cent soixante. Signé, LE CARDI-NAL MAZARINI, & DOM LOUIS MENDEZ DE HARO.

ici particulierement spécifiées

énoncées mot à mot.

Ratifié par le Roi de France à S. Jean de Luz le

1. Juin 1660.

1659.



# C O N T R A T DE MARIAGE

DU

ROI TRES-CHRETIEN,

ET :

DE LA SERENISSIME INFANTE Fille aînée du Roi Catholique.

Le 7. Novembre 1659.



1659.

Comme ainsi soit que le Traité de Mariage d'entre Nous, & la Sérénissime Infante d'Espagne Dona 640 Histoire des Négociations,
Maria-Theresa, Fille asnée de no-

tre très-cher & très-amé Frere & Oncle, le Roi des Espagnes Dom Philippe IV. de ce nom, ait été conclu, arrêté & signé par notre très-cher & très-amé Cousin le Cardinal Mazarini, de notre part; Et le Seigneur Dom Louis Mendez de Haro, de la part dudit Roi d'Espagne, le septieme jour de Novembre, dans l'Isse dite des Faisans, dans la Riviere de Bidassoa, aux confins des deux Royaumes de France & d'Espagne, en vertu de leurs pouvoirs & commissions: Par le dernier Article duquel Traité, notredit Cousin & Cardinal Mazarini ayant promis & stipulé, en notre nom, de faire fournir nos Lettres de ratification, en la forme & maniere accoûtumée, & de la faire délivrer dans trente jours, avec les dérogations à quelconques Loix, Coûtumes & dispositions qui seroient au contraire dudit Traité, duquel la teneur ensuit.

1.659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 641 1 U Nom de la Très-Sainte Tri-nité, Pere, Fils & Saint Esprit, trois Personnes en un seul Dieu véritable, à son honneur & gloire, & au bien de ces Royaumes; Soit notoire à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, & cet accord de Mariage : Que comme en l'Isse appellée des Faisans, située dans la Riviere de Bidassoa, à demi-lieue du Bourg d'Andaye, Province de Guyenne, & autant de la Ville d'Irun, en la Province de Guipuscoa, & dans la Maison qui a été cette année bâtie en ladite Isle, pour y traiter de Paix entre Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique, ce jourd'hui septieme du mois de Novembre, de l'année que l'on compte depuis la naissance de Jesus-Christ, notre Seigneur & Rédempteur, mil six cent cinquante-neuf; Pardevant moi Pedro Coloma, Chevalier de l'Ordre de Saint Jacques, Seigneur des Villes de Chozas, de Cavales & d'Yunclillers, du Conseil des Indes, Secrétaire d'Etat, Ecrivain & Notaire de la Catholique Royale Ma-Hhh

642 Histoire des Négociations, jesté; Ont comparu très-éminent

1659.

1-

Seigneur Messire Jules Mazarini, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Duc de Mayenne, Chef de tous les Conseils de très-haut, trèsexcellent & très - puissant Prince Louis XIV. par la grace de Dieu Roi Très-Chrétien de France & de Navarre, en vertu du pouvoir qu'il a de Sa Majesté Très-Chrétienne, écrit en Langue Françoise, signé de sa Royale main, & scellé de son Sceau Royal, contresigné par son Secrétaire d'Etat, le Sieur de Lomenie; donné à Paris le vingt & unieme jour de Juin 1659. lequel pouvoir est demeuré en mes mains, & dont la copie sera insérée à la fin des Présentes, d'une part : Et de l'autre, très-excellent Seigneur Dom Louis Mendez de Haro, & Gusman, Marquis de Carpio, Comte Duc d'Olivarez, Gouverneur perpétuel des Palais Royaux, & Arfenal de Seville, Grand Chancelier Perpétuel des Indes, du Conseil d'Etat de Sa Majesté Catholique, Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantara, Gentilhomme de

& du Traité de Paix des Pyrén. 643 la Chambre de Sadite Majesté, & ... son Grand Ecuyer. Et au nom de 1659. très-haut, très - excellent & trèspuissant Prince Philippe I V. aufsi par la grace de Dieu, Roi de Castille, Leon, Arragon, desdeux Siciles, de Jerusalem, de Portugal, de Navarre & des Indes, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant & de Milan, Comte de Hasburg, de Flandres & de Tirol, &c. Et en vertu du pouvoir qu'il a de Sa Majesté Catholique, par Acte signé de sa main Royale, scellé de son Sceau Royal, & contresigné par Dom Fernand de Fonseca, Ruiz de Contreras son Secrétaire d'Etat; fait à Madrid le cinquieme jour de Juillet de la préfente année. Comme le Roi, Pere & légitime Administrateur de la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, sa fille aînée, & de la Majesté de la feue Reine Elisabeth, sa légitime Epouse : Et ledit Seigneur Cardinal Mazarini, au nom de Sa Majesté Très-Chrétienne: Et Marquis Comte d'Olivarez, au nom de Sa Majesté Catholique,

Hhhij

644 Histoire des Negociations;

1659.

usant de leurs pouvoirs susdits, ont dit & déclaré que leurs Maîtres, comme Rois Très-Chrétien, & Catholique, qui ont fort à cœur le bien de leurs Royaumes, & d'affermir la Paix, qui s'établit aujour-d'hui entre les deux Couronnes; désirant que la durée de cette Paix ne s'étende pas seulement à celle de la vie de Leurs Majestés, mais passe avec la même sermeté à leurs fuccesseurs & descendans; & ju-geant que le plus essicace moyen pour parvenir à cette sainte fin, est de renouer étroitement leurs Alliances par le bien d'un Mariage: Leurs Majestés, avec la grace de Dieu, & à son service, ont traité & accordé les Epousailles & Mariage de Sa Majesté le Roi Très-Chrétien, avec la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, fille aînée de Sa Majesté le Roi Catholique, afin de confirmer davantage par ce nouveau nœud, l'amour, l'amitié & l'union qui est, & que l'on desire conserver entre Leursdites Majestés, Et pour cet effet, lesdits Seigneurs Plénipotentiaires, aux noms fuldits, ont traité & accordé les Ar-

ticles qui ensuivent.

Qu'avec la grace & bénédiction de Dieu, préalablement obtenue dispense de Sa Sainteté, à raison de la proximité & consanguinité qui est entre le Roi Très-Chrétien, & la Sérénissime Infante; ils fassent célébrer leurs Epousailles & Mariage, par parole de présent, selon la forme & solemnité prescrite par les Sacrés Canons & Constitutions de l'Eglise Catholique, Apostolique & Romaine. Et se feront lesdites Epousailles & Mariage en la Cour de Sa Majesté Catholique, où elle sera, avec la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese; & ce en vertu du pouvoir & commission du Roi Très-Chrétien, qui le ratifiera & accomplira en personne, quand la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese sera amenée & arrivée en France; Sa Majesté fe joignant avec son Altesse, & recevant les Bénédictions de l'Eglife: Et la conclusion & ratification dudit Mariage, soit par pouvoir spécial, ou en présence, se fera quand Hhhiij

1659.

646 Histoire des Négociations,

& dans le tems accordé & concer-

1659. té entre Leurs Majestés.

Que Sa Majesté Catholique promet & demeure obligée de donner, & donnera à la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, en dot & en faveur de Mariage, avec le Roi Très-Chrétien de France, & payera à Sa Majesté Très-Chré-tienne, ou à celui qui aura pouvoir & commission d'elle, la somme de cinq cens mille écus d'or sol, ou leur juste valeur, en la Ville de Paris. Et ladite somme sera payée en la maniere suivante : Le tiers, au tems de la confommation du Mariage; l'autre tiers, à la fin de l'année, depuis ladite confommation; & la derniere troisseme partie, six mois après: En sorte que l'entier payement de ladite somme de cinq cens mille écus d'or fol, ou leur juste valeur, sera sait en dix-huit mois de tems, aux termes & portions qui viennent d'être spécifiées.

Que Sa Majesté Très-Chrétienne s'oblige d'assûrer & assûrera la dot de la Sérénissime Infante Dame

& du Traité de Paix des Pyrén. 647 Marie-Thérese, sur rentes bonnes -& bien assurées, & sur fonds & asfignats valables, au contentement de Sa Majesté Catholique, ou des personnes qu'Elle nommera pour cet effet, à mesure & à proportion de ce que Sadite Majesté aura reçu des cinq cens mille écus d'or sol, ou leur juste valeur, dans les termes ci-dessus dits, & enverra aussi-tôt à Sa Majesté Catholique, les Actes de ladite affignation & confignation de rentes: Et en cas de dissolution du Mariage, & que de droit la restitution de la dot ait lieu, il sera rendu à la Sérénissime Infante, ou à celui qui aura charge ou droit de son Altesse; & pendant le tems qui courra qu'on ne lui rendra point sadite dot, son Altesse, ou ses héritiers & successeurs jouiront des revenus à quoi se monteront lesdits cinq cens mille écus d'or sol, à raison du denier vingt, qui seront payés en vertu desdites assignations.

Que moyennant le payement effectif fait à Sa Majesté Très - Chrétienne desd. cinq cens mille écus d'or

Hhhiiij

648 Histoire des Négociations,

sol, ou leur juste valeur, aux termes qu'il a été ci-devant dit, ladite Sérénissime Infante se tiendra pour contente, & se contentera de la susdite dot, sans que par ci-après elle puisse alléguer aucun sien autre droit, ni intenter aucune autre action ou demandes, prétendant qu'il lui appartienne, ou puisse appartenir autres plus grands biens, droits, raisons & actions, pour cause des héritages & plus grandes fuccessions de Leurs Majestés Catholiques ses pere & mere; ni pour contestation de leurs personnes, en quelqu'autre maniere, ou pour quelque cause & titre que ce soit, soit qu'elle le sût, ou qu'elle l'ignorât, attendu que de quelque qualité & condi-tion que lesdites actions & choses ci-dessus soient, elle en doit demeurer excluse; & avant l'effectuation de ses Epousailles, elle en fera la renonciation en bonne & dûe forme, & avec toutes les assûrances. formes & folemnités qui y sont requises & nécessaires : laquelle dite renonciation elle fera avant que d'être mariée, par parole de pré-

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 649 fent; qu'elle, aussi-tôt après la célébration du Mariage, approuvera & ratifiera conjointement avec le Roi Très-Chrétien, avec les mêmes formes & solemnités qu'elle aura fait à la susdite premiere renonciation, voire avec les clauses qu'ils verront être les plus convenables & nécessaires: A l'effet & accomplissement de laquelle renonciation, Sa Majesté Très-Chrétienne, & son Altesse demeureront & demeurent dès à présent, comme pour-lors obligés; & au cas qu'elles ne faf-fent ladite renonciation & ratification, en vertu du présent Contrat, par capitulation, iceux susdits traités, renonciation & ratification seront tenus & censés dès à présent, comme pour-lors, pour bien & dûment faits, passés & octroyés; ce qui se fera en la forme la plus authentique & efficace que faire se pourra, pour être bonnes & valides; ensemble avec toutes les clauses dérogatoires des dérogatoires de quelqueconque Loi, Jurisdiction, Coûtume, droits & constitutions à ce contraires, ou qui empêchassent

du tout ou en partie, lesdites renonciations & ratifications: auxquelles, à l'effet & validité que dessus, Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique dérogeront, &
dès à présent elles y dérogent entierement: Et pour l'approbation &
ratification qu'elles feront de ce
présent Contrat & capitulation, dès
à présent comme dès-lors, elles entendront & entendent avoir dérogé à toutes exceptions ci-dessus.

Que d'autant que Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique sont venus & viennent à faire le mariage, asin de tant plus perpétuer & assurer par ce nœud & lien la paix publique de la Chrétienté, & entre Leurs Majestés, l'amour & la fraternité que chacun espere entre Elles; & en contemplation aussi des justes & légitimes causes qui montrent & persuadent l'égalité & convenance dudit mariage, par le moyen duquel, & moyennant la faveur & grace de Dieu, chacun en peut espérer de très-heureux succés, au grand bien & augmentation de la Foi & Religion Chrétienne, au

🕏 du Traité de Paix des Pyrén. Est bien & bénéfice commun Royaumes, Sujets & Vassaux des deux Couronnes; comme aussi pour ce qui touche & importe au bien de la chose publique & conservation desdites Couronnes; qu'étant si grandes & puissantes, elles ne puissent être réunies en une seule, & que dès à présent on prévienne les occasions d'une pareille jonction : Doncques, attendu la qualité des susdits, & autres justes raisons, & notamment celle de l'égalité qui se doit conserver : Leurs Majestés accordent & arrêtent, par contrat & pacte conventionnel entr'Elles, qui sortira & aura lieu, force & vigueur de Loi ferme & stable à tout jamais, en faveur de leurs Royaumes, & de toute la chose publique d'iceux; que la Sérénissime Infante d'Espagne Dame Marie-Thérese, & les enfans procréés d'elle, foit mâles ou femelles & leurs descendans, premiers ou seconds, trois ou quatre nés ci-après, en quelque degré qu'ils se puissent trouver, voire à tout jamais, ne puissent succéder, ni succedent ès Royaumes, Etats,

652 Histoire des Négociations; Seigneuries & Dominations qui appartiennent & appartiendront à Sa Majesté Catholique, & qui sont compris au-dessous des titres & qualités mentionnées en cette présente capitulation, ni en aucun de ses autres Royaumes, Etats, Seigneuries, Provinces, Isles adjacentes; Fiefs, Capitaineries, ni ès frontieres que Sa Majesté Catholique possede de présent, ou qui lui appartiennent, ou pourront apparte-nir, tant dedans que dehors le Royaume d'Espagne, & qu'à l'ave-nir Sadite Majesté Catholique, ou ses Successeurs auront, posséderont fes Successeurs auront, posséderont & leur appartiendront, ni en tous ceux qui sont compris en iceux, ou dépendans d'iceux, ni même en tous ceux qui par ci-après, en quelque tems que ce soit, Elle pourroit acquérir, ou accroître & ajoûter aux susdits siens Royaumes, Etats & Dominations, ou qu'Elle pourroit retirer, ou qui lui pourroit échoir par dévoluts ou par quelques autres titres, droits ou raison que ce puisse être, encore que ce sût durant la vie de ladite Sérénis.

1559.

& du Traité de Paix des Pyrén. 653 Time Infante Dame Marie-Thérese, ou après sa mort, en celle de qui que ce soit de ses descendans, premiers, seconds, troisiemes nés ou ultérieurs, que le cas, ou les cas par lesquels, ou de droit, ou par les Loix & Coûtumes desdits Royaumes, Etats & Dominations, foit par dispositions de titres, par lesquels ils puissent succéder, ou prétendre pouvoir succéder esdits Royaumes, Etats ou Dominations, leur dût appartenir: La succession en tous lesquels susdits cas, dès à présent ladite Dame Marie-Thérese Infante, dit & déclare être & demeurer bien & dûment excluse, enfemble tous ses enfans & descendans mâles ou femelles, encore qu'ils se voulussent ou pussent dire & prétendre, qu'en leurs personnes ne courent, nine se peuvent & doivent considérer lesdites raisons de la chose publique, ni autres esquelles ladite exclusion se pourroit fonder, ou qu'ils voulussent alléguer (ce qu'à Dieu ne plaise ) que la succession du Roi Catholique, ou de ses Sérénissimes Princes & Infantes,

654 Histoire des Négociations; & d'abondant des mâles qu'il a & pourra avoir pour ses légitimes successeurs, eût manqué & défailli; parce que, comme il a été dit en aucun cas, ni en aucun tems, ni en quelque maniere qui peut advenir, ni elle, ni eux, ses hoirs & ses descendans n'ont à succéder, ni prétendre pouvoir succéder, nonobstant toutes Loix; Coûtumes, Ordonnances & dispositions, en vertu desquelles on a succédé en tous lesdits Royaumes, Etats & Seigneuries: Et nonobstant aussi toutes les Loix & Coûtumes de la Couronne de France, qui au préjudice des Successeurs en icelle, s'opposent à cette susdite exclusion, aussi-bien à présent, comme aux tems à venir, & aux cas qui auroient long-tems différé lesdites successions: A toutes lesquelles considé: rations, ensemble & à chacune en particulier d'icelles, Leursdites Majestés dérogent, en ce qu'elles con-trarient ou empêchent le contenu en ce Contrat, ou l'accomplissement & exécution d'icelui: Ét que pour l'approbation & ratification de

16590

& du Traité de Paix des Pyrén. 655 cette présente capitulation, elles y dérogent, & les tiennent pour dé-rogées : Veulent & entendent que la Sérénissime Infante, & les descendans d'icelle, demeurent à l'avenir, & pour jamais exclus de pouvoir succéder en aucun tems, nien aucun cas, ès Etats du Pays de Flandres, Comté de Bourgogne & de Charolois, leurs appartenances & dépendances. Pareillement aussi ils déclarent très-expressément, qu'en cas que la Sérénissime Infante demeurât veuve ( ce qu'à Dieu ne plaise) sans enfans de ce mariage, qu'elle demeurera libre & franche de ladite exclusion; & partant déclarée personne capable de ses droits, & pouvoir succéder en tout ce qui lui pourra appartenir, ou échoir en deux cas seulement : L'un si elle demeurant veuve de ce mariage, sans ensans, venoit en Espagne; l'autre, si par raison d'Etat, pour le bien public, & pour justes considérations, elle se remariat par la volonté du Roi Catholique son pere, ou Prince son frere: Esquels deux cas elle demeurera capable &

656 Histoire des Négociations; habile à pouvoir succéder & hé-

1659. riter.

Que la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, avant que célébrer le mariage, par parole de présent, donnera, promettre ctroyera son Ecrit, par lequer ene s'obligera, tant pour elle que pour ses successeurs héritiers, à l'accomplissement & observation de tout ce que dessus, & de son exclusion, & de celle de ses descendans, approuvera le tout selon comme il est contenu en cette présente capitulation, avec les clauses & juremens nécesfaires & requis. Et en insérant la susdite obligation & ratification, que Son Altesse aura donnée & faite à la présente capitulation, elle en fera une autre pareille & semblable, conjointement avec le Roi Très-Chrétien, si-tôt qu'elle sera épousée & mariée, laquelle sera en-régistrée au Parlement de Paris, selon la forme accoûtumée, avec les autres clauses nécessaires. Comme aussi de la part de Sa Majesté Catholique, elle fera approuver & ra-tifier la renonciation & ratification

& du Traité de Paix des Pyrén. 657 en la forme & force accoûtumée, avec les autres clauses nécessaires; la fera aussi enregistrer en son Confeil d'Etat. Et foit que lesdites renonciations, ratifications, & approbations soient faites, ou non faites; dès-à-présent, en vertu de cette présente Capitulation, & du Mariage qui s'en ensuivra, & en contemplation de toutes les susdites choses, elles seront tenues & cenfées pour bien & dûement faites & octroyées, & pour passées & régistrées dans le Parlement de Paris, par la publication de la paix dans le Royaume de France.

Que Sa Majesté Très-Chrétienne donnera à la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, pour ses bagues & joyaux, la valeur de cinquante mille écus d'or sol, lesquelles, & toutes autres qu'elle portera avec soi, lui appartiendront sans dissiculté, comme étant biens de son patrimoine, propres à Son Altesse, & à ses héritiers & successeurs, ou à ceux qui auront son droit & cause.

Que Sa Majesté Très-Chrétienne, suivant l'ancienne & louable coûtu-

658 Histoire des Négociations,

15594

me de la Maison de France, assignera & constituera à la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, pour fon douaire, vingt mille écus d'or sol, chacun an, qui seront assignés sur revenus & Terres, où y aura Justice, dont le principal lieu aura titre de Duché, & consécutivement jusqu'à la concurrence de ladite somme de vingt mille écus d'or sol, chacun an: desquels lieux & Terres ainsi données & assignées, ladite Sérénissime Infante jouira par ses mains, & de son autorité, & de celles de ses Commissaires & Officiers, & aura la Justice, comme il a été toûjours pratiqué. Davantage, à elle appartiendra la provision de tous les Offices vacans, comme ont accoûtumé d'avoir les Reines de France. Bien entendu néanmoins que lesdits Offices ne pourront être donnés qu'à naturels François, comme aussi l'administration & les Fermes desdites Terres, conformément aux Loix & Coûtumes du Royaume de France. De laquelle susdite assignation, ladite Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese

entrera en possession & jouissance, sitôt que douaire aura lieu, pour en jouir toute sa vie, soit qu'elle de-

1659.

meure en France, ou qu'elle se retirât ailleurs hors de France.

Que Sa Majesté Très-Chrétienne donnera & assignera à la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, pour la dépense de sa chambre, & entretenement de son Etat & de sa Maison, somme convenable, telle qu'appartient à semme & sille de si grands & si puissans Rois, la lui assignant en la sorme & maniere qu'on a accoûtumé en France de donner assignations pour tels entretenemens.

Que le Roi Très-Chrétien, & la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese s'épouseront & marieront par Procureur, qu'enverra le Roi Très-Chrétien, à la Sérénissime Infante, par parole de présent. Ce qu'étant fait, Sa Majessé Catholique la fera mener à ses frais & dépens, jusqu'à la frontiere du Royaume de France, avec la dignité & appareil qui appartient à semme & fille de si grands Rois; & avec le

Íii ii

660 Histoire des Négociations, même appareil, elle sera reçûe par le Roi Très-Chrétien.

\$659.

Qu'en cas que le mariage se dis-solve entre Sa Majesté Très-Chrétienne, & la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese, & que Son Altesse survive Sa Majesté Très-Chrétienne, en ce cas elle s'en pourra retourner librement, & fans autre empêchement quelconque, au Royaume d'Espagne, & aux lieux & endroits qu'elle choisira plus convenables hors de France, toutes fois & quantes que bon lui semblera, avec tons ses biens, dot & douaire, bagues, joyaux & vêtemens, vaisselle d'argent, & tous autres meubles quelconques, avec ses Officiers & Serviteurs de sa Maison, fans que pour aucune chose que ce soit, ou seroit survenue, on lui puisse donner aucun empêchement quelconque, ni arrêter son départ directement, ni indirectement, empêcher la jouissance & recouvrement de fesdits dot & douaire, ni autres assignations qu'on lui auroit données, ou dû donner. Et pour cet effet, Sa Majesté Très-Chré-

16594

tienne donnera à Sa Majesté Catholique, pour ladite Sérénissime Infante Dame Marie-Thérese sa sille, telles Lettres de sûreté qui seront nécessaires, signées de sa propre main, & scellées de son scel; & dês à présent comme dès-lors, Sa Majesté Très-Chrétienne le leur assûrera, & promettra, pour soi & pour ses successeurs Rois, en soi & parole de Roi.

Ce Traité & concert de mariage a été fait, avec dessein de supplier Notre Saint Pere le Pape, comme dès à présent Leurs Majestés l'en fupplient, qu'il ait agréable de l'approuver, & lui donner sa Bénédiction Apostolique; comme aussi d'en approuver les Capitulations & les Ratifications qu'en auront faites Leurs Majestés, & Son Altesse, & les écritures & juremens qui se feront & octroyeront pour son accomplissement, les insérant en ses Lettres d'approbation & Bénédiction : Que Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique approuveront & ratifieront cette présente capitulation, & tout ce qu'elle contient; promet662 Histoire des Negociations,

tront & s'obligeront sur leur soi & parole Royale, de la garder & accomplir inviolablement; délivreront à cet effet leurs Brevets ou Lettres, en la forme accoûtumée, avec les dérogatoires de quelconques Loix, Justices & Coûtumes qui seroient à ce contraires, & auxquelles il convient déroger : Lesquels sufdits Brevets ou Lettres de ratification de la présente Ecriture, ils se délivreront l'un à l'autre, respectivement, dans trente jours, à compter du jour & date de la présente, par le moyen des Ambassadeurs ou Ministres qui résideront dans les Cours de Leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique; avec l'obligation & lieu de leur foi & parole Royale, qu'ils l'effectueront & garderont, commanderont qu'il soit observé & accompli entierement, sans que en tout, ou en partie, il y manque chose quelconque; & qu'ils n'iront, ni viendront, ni consentiront aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, ni en autre façon, ni maniere aucune; car ainsi l'ont promis & stipulé lesdits

1659.

& du Traité de Paix des Pyrén. 663 Seigneurs Plénipotentiaires, en vertu des pouvoirs qu'ils ont de Leurs Majestés. A quoi furent présens de la part de la France, Messieurs le Duc de Guise, Comte d'Harcourt, Grand Ecuyer de France, & Gouverneur d'Alface & de Philisbourg; Maréchal de Clérembaud, Gouverneur de Berry; Duc de Crequy, premier Gentilhomme de la Chambre dudit Seigneur Roi Très-Chrétien; Bailli de Souvré Comte d'Olonne; Marquis de Vardes, Capitaine des cent Suisses de la Garde de Sadite Majesté; Marquis de Soyecourt, Maître de la Garderobe de Sadite Majesté; De Lyonne Ministre d'Etat; Courtin l'un des Maîtres des Requêtes de l'Hôtel de Sadite Majesté; Davaux aussi Maître des Requêtes dudit Hôtel, & plusieurs autres Seigneurs & Cavaliers. Et de la part d'Espagne, Messieurs le Marquis de Mondejar Gentilhomme de la Chambre dudit Seigneur Roi Catholique; Duc de Mazara & de Maqueda; Marquis de Balbazez, Capitaine Général de Gendarmes de l'Etat de Milan; Le Licencié Dom Joseph Gonçalez, dn Conseil

664 Histoire des Négociations, & c. & Chambre de Sad. Majesté, & Pré-

sident de ses Finances; le Licencié Dom Francisco Ramos de Mançano, du Conseil de Sad. Majesté, dans le Souverain de Castille; le Baron de Bateuille, du Conseil de guerre de Sad. Majesté, & son Capitaine général dans la Province de Guipuscoa; Dom Rodrigo de Maxica, du Conseil de guerre de Sad. Majesté, & Mestre de Camp Général de l'Armée d'Estramadura, & plusieurs autres Seigneurs & Cavaliers. Et lesdits Seigneurs Contractans l'ont signé de leurs mains, & noms; & me requirent que de toute cette Capitulation je leur en baillasse copie, & de toutes celles qui seront traduites & translatées, qui leur seront nécessaites. Signé, LE CARDINAL MAZARI-NI, & Dom Louis Mendez. Fait & passé pardevant moi Secrétaire cidessus dessus des dessus dessu les an & jour susd. Signé, PEDRO Co-LOMA, pour témoignage de vérité, Pedro Coloma, avec paraphe.

Ratifié par le Roi de France à Toulouse le 24. Nov. 1659. & par le Roi d'Espagne le 10. Déc. suivant à Madrid.

FIN.











